











## ESSAI

SUR LA

# STATISTIQUE MORALE

DE

## LA FRANCE,

PRÉCÉDÉ D'UN RAPPORT A L'ACADÉMIE DES SCIENCES,
PAR MM. LACROIX, SILVESTRE ET GIRARD;

### PAR A. M. GUERRY,

AVOCAT A LA COUR BOYALE.

Homo, naturæ minister et interpres, de naturæ ordine tautum seit et potest quantum observarerit, nea amplius seit aut potest.

Bacen, Nov. Organ. Lib. 1, Aph. 1.

### A PARIS,

CHEZ CROCHARD, LIBRAIRE,

RUE ET PLACE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE.

LONDRES.

MALINBOURG, 32 SOUTHAMPTON STR. STRAND, FOREIGN BOOKSELLER.

M DCCC XXXIII.



HU 6966 G8 1833a

THIS MATERIAL CLEAR SHATE

See sulogy in himmunition; Signer and Months of Strand and Manual Statestics a Committee of the Breach Scarcing of Secures



### **ESSAI**

SUR LA

# STATISTIQUE MORALE

DE

LA FRANCE.



#### IMPRIMÉ CHEZ PAUL RENOUARD,

RUE GARENCIÈRE, Nº 5.

FROM THE COLLECTION OF MORRAY WILLI MS AND GIVEN TO THE N.Y. P. L. IN HIS MEMORY

0



### **ESSAI**

SUR LA

# STATISTIQUE MORALE

DE

## LA FRANCE,

PRÉCÉDÉ D'UN RAPPORT A L'ACADÉMIE DES SCIENCES,
PAR MM. LACROIX, SILVESTRE ET GIRARD;

PAR A. M. GUERRY,

AVOCAT A LA COUR ROYALE.

Homo, naturæ minister et interpres de naturæ ordine tantům seit et potest quantúm observaverit, nec ampliús seit aut potest.

BACON, Nov. Organ. Lib. I, Aph. 1.

### A PARIS,

CHEZ CROCHARD, LIBRAIRE,

RUE ET PLACE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE.

M DCCC XXXIII.





AND GIVEN TO THE N. Y. P. L. IN HIS MEMORY



#### INSTITUT DE FRANCE.

## RAPPORT

## A L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES,

PAR.

MM. LACROIX, SILVESTRE ET GIRARD, RAPPORTEUR.

Nous avons été chargés MM. Lacroix, Silvestre et moi, de rendre compte à l'académie d'un mémoire manuscrit que M. Guerry, avocat, lui a présenté le 2 juillet 1832, et qui porte pour titre : Essai sur la statistique morale de la France.

Farmi les différens objets qui sont du ressort de la statistique, un des plus importans et des plus difficiles à traiter, consiste dans l'énumération et le classement des actions humaines qui peuvent exercer une influence quelconque sur l'état de l'individu isolé, ou sur l'état de la société dont il fait partic. Mais les actes qu'il s'agit d'énumérer et de classer s'étendent dans un champ si vaste, se présentent sous un si grand nombre d'aspects, et proviennent de tant de causes diverses, que l'étude de cette branche de la statistique ne peut conduire à des résultats
utiles qu'autant qu'ils ont été déduits de longues séries d'observations.

On conçoit que ces observations ne doivent pas sculement être nombreuses; il faut encore les répéter dans des circonstances variables de temps et de lieu, et surtout dans un ordre et par des méthodes qui les rendent comparables. Ainsi, lorsque des administrations publiques soumises à un régime uniforme sont obligées d'inscrire sur des registres spéciaux les circonstances essentielles et successives de la vie sociale de leurs administrés, ou lorsque des fonctionnaires d'un certain ordre sont chargés de faire connaître à des époques fixes la série de tous les faits qu'il entre dans leurs attributions de constater, on peut, avec confiance, comparer ces faits entre eux; le caractère de certitude que leur imprime la notoriété publique les rend en effet éminemment propres à servir de base aux recherches dont, à proprement parler, la Statistique morale se compose.



Les registres de l'état civil, tels qu'ils sont tenus en France depuis quarante ans (1), et les dénombremens qu'on y fait périodiquement de ses habitans donnent les moyens d'établir le rapport de sa population au nombre des naissances, des mariages et des décès, et comme nous avons devancé la plupart des autres nations par la régularité et les soins apportés à la conservation de ces documens, il est tout simple que les étrangers viennent les consulter chez nous, pour y trouver les élémens d'une science nouvelle dont on reconnaît de plus en plus l'importance.

Ce que nous disons ici des actes de l'état civil s'applique sans restriction aux comptes qui ont été rendus annuellement de l'administration de la justice criminelle, depuis 1825 jusqu'en 1831.

Les actions humaines étant toujours innocentes ou coupables par rapport à la société, la recherche des lois numériques, suivant lesquelles les unes et les autres se répartissent dans un pays quelconque, est l'objet essentiel de la Statistique morale. C'est aussi par cette recherche que M. Guerry entre en matière dans le mémoire qu'il a soumis au jugement de l'académie.

Le nombre des accusés lui ayant paru représenter plus exactement que celui des condamnés le nombre des crimes commis, attendu qu'il ne reste aucun doute sur la réalité de ces crimes, même après l'acquittement de la plupart des prévenus, il a cru devoir prendre le nombre de ceux-ci pour base fondamentale de ses calculs.

Les tableaux de statistique criminelle, dressés au ministère de la justice, conduisent à des résultats généraux qui se représentent chaque année dans les différentes parties de la France avec une constance et une régularité qu'il n'est pas permis d'attribuer au liasard.

Afin de rendre plus sensibles et plus concluantes les preuves de cette vérité, l'auteur a divisé la France en cinq régions composées chacune de dix-sept départemens limitrophes: celles du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre. Adoptant ensuite les deux grandes classifications de crimes commis contre les personnes; et de crimes commis contre les propriétés, il fait le relevé des uns et des autres, depuis 1825 jusqu'en 1830 inclusivement, et il trouve:

- 1° Que durant cette période de six ans, la plus grande variation qu'ait éprouvé le nombre des crimes commis chaque année contre les personnes, dans chaque région, n'a pas dépassé le 0,25 de leur nombre;
  - 2º Que le maximum de cette variation s'est réduit au 50° pour les crimes commis contre les propriétés.

Conclusions remarquables que n'altèrent d'ailleurs, ni le sexe des accusés, ni leur âge, ni les saisons pendant lesquelles les crimes ont été commis.

Il scrait utile, sans doute, pour généraliser ces conclusions, d'établir un parallèle entre les divers états qui possèdent des relevés de statistique judiciaire. Mallicureusement la différence des législations qui les régissent s'oppose à ce que ces relevés soient comparables entre eux, et rend, quant à présent, presque insurmontable la difficulté d'apprécier la moralité des nations par le nombre des condamnations que prononcent leurs tribunaux.

Nous en sommes donc réduits à nous rensermer dans les limites de la France, et à nous en tenir aux faits qu'on y observe.

L'auteur classe par ordre de fréquence, dans un premier tableau, les crimes que l'on y commet chaque année. Le nombre des crimes contre les personnes s'élève à 1900, et le nombre des crimes contre les propriétés à 5,300

<sup>(1)</sup> La tenue des registres de l'état civil a été transportée des curés aux maires, par la loi du 20 septembre 1792 (Tit. Ier, art. 1er; Tit. VI. art. 1er et 2.)

Les tables annuelles et décennales ont été prescrites par la même loi (Tit. II, art. 15), et cette description a été renouvelée par le décret du 20 juillet 1807, qui détermine le mode d'exécution.

Un arrêté du 25 vendémiaire an 1x avait prescrit la formation de ces tables suivant l'ère républicaine : le décret de 1807, l'a fait accorder avec le calendrier grégorien.



environ. Les diverses espèces de vol forment la plus grande partie de ces derniers. M Guerry fait l'énumération de tous les autres; mais ce sont des détails dans lesquels le temps qui nous est accordé ue nous permet pas d'entrer.

Les deux tableaux suivans font connaître dans quelle proportion le nombre des crimes se partage entre les accusés des deux sexes. On y voit que sur 100 crimes contre les personnes, 86 sont commis par des bommes, et 14 par des femmes. Sur un pareil nombre d'attentats contre les propriétés, les bommes en commettent 79 et les femmes 21.

Est-on pour cela fondé à conclure que les penchans criminels ont beaucoup moins d'énergie chez les femmes que chez les hommes? L'auteur ne le pense pas. Il croît que, par suite du genre d'instruction qu'elles reçoivent, et de la faiblesse de leur constitution physique, les femmes se trouvent très rarement en position de commettre certains crimes. Par exemple, elles ne sont presque jamais accusées de faux en écriture, de soustraction et de suppression de titres, etc., parce qu'en général elles sont peu versées dans la connaissance des transactions civiles. De même aussi les voit-on rarement figurer dans les affaires de vol à main armée, de rébellion à force ouverte, de coups et blessures et autres voies de fait qui exigent de la force et de l'audace, parce que la crainte de s'exposer à un danger présent les retient; mais à mesure que le danger s'éloigne, et que la nature du crime semble le rendre plus difficile à découvrir, elles deviennent plus entreprenantes : voilà probablement pourquoi, sur 14 empoisonnemens, on en trouve douze commis par des femmes et deux seulement commis par des hommes. Il en est de même des vols domestiques. Ils forment les 2/5 de la totalité des vols qui sont commis par les femmes, tandis qu'ils ne comptent que pour 1/5 parmi ceux que les hommes commettent.

Un quatrième tableau offre la distribution des crimes aux différens âges de la vie, à partir de la puberté jusqu'au dessus de soixante-dix ans.

La discussion de ce tableau mène à des conclusions importantes que M. Guerry a rendues sensibles, en représentant graphiquement le nombre des crimes commis à différens âges pendant des périodes constantes de dix ans. La simple inspection des figures ainsi construites apprend que le nombre des crimes s'élève au maximum pendant la période de la vie qui s'écoule de vingt-cinq à trente ans, ce qui a lieu également pour les accusés des deux sexes. Elle apprend aussi que si les penchans criminels se développent plus tôt chez les hommes que chez les femmes, ils s'affaiblissent plus rapidement chez ceux-là que chez celles-ci, et qu'enfin, à partir de cinquante ans jusqu'à la fin de la vie, la tendance à la culpabilité est la même chez les deux sexes.

Il est encorc des crimes propres à chaque âge. M. Gucrry en a fait le relevé pour les deux périodes extrêmes de la vic. C'est l'objet du cinquième tableau inséré dans son ouvrage.

Les saisons exercent-elles quelque influence sur le nombre des crimes commis? Le sixième tableau et la construction graphique de ses résultats répondent à cette question. Il suffit d'y jeter les yeux pour en conclure que le nombre des crimes contre les personnes est plus grand en été qu'en hiver, et qu'au contraire le nombre des contre les propriétés est plus grand en hiver qu'en été; le printemps et l'automne en présentent un nombre à-peu-près égal.

Il peut être digne de remarque qu'entre tous les crimes contre les personnes, l'attentat à la pudeur est celui sur lequel les saisons exercent le plus d'influence. En effet, sur 100 crimes de cette espèce, on en compte : en été 36, au printemps 25, en automne 21, et en biver 18 seulement.

La plus importante de toutes les parties de la statistique criminelle serait celle qui aurait pour objet d'indiquer les véritables motifs des crimes commis; mais cette recherche est hérissée de tant de difficultés que, jusqu'à présent, les seuls motifs apparens des crimes capitaux sont susceptibles de classement. M. Guerry en compte douze qu'il a rangés par ordre de fréquence dans le septième tableau.



La haine et la vengeance, qui paraissent en première ligne, font commettre les 26,100 ou plus du quart des crimes d'empoisonnement, de meurtre et d'incendie.

Le tableau suivant présente les crimes capitaux classés dans l'ordre de leurs motifs apparens; l'auteur trouve que, sur le nombre de 100 empoisonnemens, 35, c'est-à-dire plus du tiers sont commis par suite d'adultère.

Au surplus, quel que soit le genre d'attentats provoqués par la même cause, soit contre les époux soit contre leurs complices, on a remarqué que presque la moitié de ces crimes étaient dirigés contre l'époux outragé.

C'est au contraire la vie de la concubine ou de la femme séduite que menacent le plus les crimes commis par suite de débauche, de concubinage ou de séduction. Voilà du moins la conséquence immédiate que l'on tire des faits rapportés dans le quatrième tableau.

M. Guerry en termine la discussion par l'indication des causes partieulières à notre époque qui tendent peutêtre plus qu'autrefois à égarer l'opinion et à la rendre moins sévere sur des liaisons que la morale répronve. Les réflexions qu'il fait à cet égard nous ont paru pleines de sagesse et de raison.

L'auteur s'occupe ensuite d'assigner les rapports qui existent dans les einq régions de la France entre leur population et le nombre des crimes qui y sont commis contre les personnes.

En prenant les élémens de la recberche à laquelle il se livre dans les états de statistique criminelle correspondans aux six années comprises de 1825 à 1830 inclusivement, il trouve que le rapport du nombre des accusés au nombre total des babitans a été, pour la région du sud, de 1 à 11,003; pour la région de l'est, de 1 à 17,349; pour celle du nord de 1 à 19,964; pour celle de l'ouest, de 1 à 20,984; enfin pour celle du centre, de 1 à 22,168.

On voit qu'il a été commis dans la région du sud un nombre de crimes double de celui qui a été commis dans la région du centre. Les différences sont plus grandes quand on considère les départemens pris séparément. Afin de rendre ces différences sensibles aux yeux, M. Guerry, imitant l'exemple donné par un de nos honorables confrères dans des recherches du même genre, a indiqué le rapport variable du nombre des crimes contre les personnes à la population de chacun de nos 86 départemens, par les teintes plus ou moins foncées dont il les a couverts.

On voit par exemple que le département de la Corse, où l'on compte un accusé sur 2,199 habitans, est le plus fortement coloré, tandis que celui de la Creuse, où l'on ne trouve qu'un accusé sur 37,014 habitans, n'est couvert d'aucune teinte.

Après avoir ainsi résumé ses recherches sur les crimes commis contre les personnes, M. Guerry rend compte de celles qu'il a faites sur les crimes commis contre les propriétés.

Il trouve que, depuis 1825 jusqu'en 1830, le rapport du nombre des accusés a été, dans la région du nord, de 1 à 3,984; dans la région de l'est, de 1 à 6,949; dans la région du sud, de 1 à 7,534; dans la région de l'ouest, de 1 à 7,945; enfin, dans la région du centre, de 1 à 8,265.

Le plus grand nombre des crimes contre les propriétés est, comme on voit, toujours commis dans la région du nord, qui ne se présente qu'au troisième rang pour les crimes qu'on y commet contre les personnes.

Une deuxième carte indique que la région du centre est encore celle où il y a le moins de crimes commis contre les propriétés. Cette carte indique aussi que le département de la Seine, plus fortement teinté que tous les autres, compte un accusé sur 1,368 habitans, tandis que le département de la Creuse, qui ne porte aucune teinte, ne compte qu'un seul accusé sur 20,235 individus.

Beaucoup de personnes ont pensé que l'ignorance était une des causes principales des crimes commis. Il était donc indispensable de procéder à la vérification de cette opinion par la même voie qu'on a prise pour s'assurer de l'ordre suivant lequel les crimes contre les personnes et contre les propriétés se distribuent dans les différentes parties du royaume.

Mais au lieu de juger de l'état de l'instruction par le nombre des élèves qui fréquentent les écoles des différens



départemens, M. Guerry, craignant que ses relevés ne fussent pas faits avec une exactitude suffisante, a pensé que les renseignemens recueillis depuis 1827 par ordre du ministre de la guerre, sur le nombre des jeunes gens qui savent lire et écrire au moment où ils sont appelés à faire partie de la conscription, lui fourniraient des données plus certaines.

C'est d'après ces renseignemens qu'il a dressé son dixième tableau. On y voit que pendant les trois années 1827, 1828 et 1829, sur 100 jeunes gens appelés comme conscrits, 53 savaient lire et écrire dans la région de l'est de la France, 52 dans la région du nord, 33 dans la région du sud, 27 dans la région de l'ouest, et 25 dans la région du centre. Or, sur 100 accusés traduits devant les cours d'assises, 52 savaient lire et écrire dans la région de l'est, 47 dans la région du nord, 29 dans la région du sud, 26 dans la région de l'ouest et 24 dans la région du centre.

Il y a donc, dans chaeune de nos cinq régions, sur 100 individus qui sont accusés, et sur 100 qui ne le sont pas, à-peu-près autant des uns que des autres qui ont reçu l'instruction élémentaire. D'où il suit que cette instruction, n'exerce, quant à présent, aucune influence sensible sur le nombre des crimes commis. Conclusion qui semblerait infirmer une opinion généralement admise, mais qui pourra clle-même être infirmée plus tard par de nouvelles observations.

Une carte où sont représentés nos 86 départemens couverts de teintes plus ou moins claires, selon que, sur un nombre donné de conscrits il s'en trouve plus ou moins qui savent lire et écrire, indique d'une manière sensible aux yeux la distribution géographique de l'instruction entre tous les jeunes gens d'une même levée. La légende dont cette carte est accompagnée fait connaître, par exemple, que, sur 100 conscrits, il s'en trouve dans le département de la Meuse, 74 qui savent lire et écrire, et qu'on en compte douze seulement dans le département de la Corrèze, où il y a moins d'instruction que dans tout autre.

M. Guerry a indiqué par le même procédé sur une quatrième carte, tous les rapports qui ont été observés dans les divers départemens entre le nombre des naissances légitimes et celui des naissances illégitimes; les départemens de la Seine, du Rhône, de la Seine-Inférieure, du Nord, des Bouches-du-Rhône et de la Gironde sont eeux où il naît proportionnellement le plus grand nombre d'enfans naturels. Ce fait s'explique, non-seulement par l'agglomération de la population dans les grandes villes, de Paris, de Lyon, de Rouen, de Lille, de Marseille et de Bordeaux, mais encore par la facilité qu'on y trouve de déposer ces enfans dans des hospices consacrés à les recevoir. C'est ainsi qu'en Angleterre la charité légale accroit indéfiniment le nombre des pauvres. (1)

L'auteur a recueilli quelques documens sur les donations et les legs autorisés en faveur des indigens, des écoles et des établissemens religieux. Il a considéré la distribution de ces actes dans l'ordre géographique de nos départemens, et suivant le sexe, l'âge et la position sociale des donateurs; mais il faut l'avouer, ces documens ne sont encore ni assez nombreux, ni assez précis, pour qu'il soit permis d'en déduire des conséquences positives.

La dernière partie du mémoire de M. Guerry contient l'exposé de ses recherches sur les suicides.

D'après les comptes de la justice criminelle depuis 1827 jusqu'en 1830, il en a été commis 6,900 dans toute l'étendue du royaume, c'est-à dire près de 1800 chaque année; encore faut-il observer que les autorités judiciaires n'ayant constaté que ceux de ces crimes qui ont été suivis de mort ou qui ont donné lieu à un commencement d'instruction, le nombre de 1800 est probablement inférieur de beaucoup à celui des suicides qui ont été commis.

Si maintenant, partant de cette donnée, on se rappelle que le nombre des crimes contre les personnes s'élève chaque année à 1900, dont 600 seulement sont des attentats à la vie d'autrui, on est conduit à cette conclusion

<sup>(1)</sup> Il importe cependant d'observer que si la facilité de déposer les enfans naturels dans des hospices spéciaux contribue toujours à accroître le nombre des naissances illégitimes, ces établissemens penvent aussi avoir quelquefois l'avantage de prévenir des crimes d'avortement et d'infanticide.



imprévue, que toutes les fois qu'un homme périt en France de mort violente, autrement que par accident ou par homicide involontaire, il y a trois à parier contre un qu'il aura lui-même attenté à ses jours.

De ces considérations générales, notre auteur passe à la distribution géographique des suicides commis dans chacune des cinq régions du royaume.

Il trouve que, sur 100 suicides, il s'en commet annuellement 51 dans la région du nord, 11 dans la région du sud, 16 dans la région de l'est, 13 dans celle de l'ouest, ensin 9 dans celle du centre.

Quant au rapport du nombre des suicides à la population, on compte, dans la région du nord, un suicide sur 9,853 habitans, dans celle de l'est, 1 sur 21,734; dans celle du centre, 1 sur 27,393; dans celle de l'ouest, 1 sur 30,499; enfin dans celle du sud, 1 sur 30,876.

Il est à remarquer que dans le seul département de la Seine, il se commet chaque année environ le sixième de la totalité des suicides qui se commettent dans nos 86 départemens, mais il convient de remarquer en même temps que la plupart des suicides sont étrangers à la capitale.

Ainsi, sur 100 individus qui s'y rendent coupables de suicide, 505 sont originaires des départemens du nord, 168 de ceux du sud, 65 de l'ouest et enfin 52 du centre. Distribution qui se présente, sinon dans la même proportion, du moins dans le même ordre que la distribution des suicides commis dans nos cinq régions, eu égard à la population.

La légende explicative qui accompagne la carte que M. Guerry a dressée de la distribution des suicides par départemens, indique que dans celui de la Seine, où il s'en commet le plus, on compte un suicide sur 3,600 habitans, tandis que dans celui de la Haute-Loire, où il s'en commet le moins, on n'en compte que 1 sur 163,000 habitans.

L'inspection de cette carte donne lieu à une remarque singulière, c'est que, de quelque point de la France que l'on parte, le nombre des suicides s'accroît pour ainsi dire, régulièrement à mesure que l'on avance vers la capitale; ainsi il s'en commet plus dans les départemens presque limitrophes de Seine-et-Oise, de l'Oise et de Seine-et-Marne, que dans les départemens un peu plus éloignés de la Seine-Inférieure, de l'Aube et du Loiret.

· La même remarque est applicable à la ville de Marseille, considérée comme métropole de quelques-uns de nos départemens du sud-est. Plus ces départemens se trouvent rapprochés de cette ville, plus les suicides y sont nombreux, eu égard à la population.

La comparaison des crimes contre les personnes et des suicides constatés dans les différentes régions du royaume fournit la preuve que les départemens où l'on attente le plus souvent à la vie des autres sont précisément ceux où l'on attente le plus rarement à la sienne propre, et réciproquement.

Nous ne suivrons point l'auteur dans les réflexions qu'il fait sur les diverses causes qui peuvent ineiter les hommes au suicide. Nous dirons seulement avec lui qu'on connaît les véritables motifs de ce crime avec bien plus de certitude que les motifs de la plupart des autres. Il est rare en effet que les individus qui se donnent la mort ne laissent pas quelque écrit où ils manifestent leurs dernières volontés, et où ils exposent, en essayant presque toujours de les justifier, les raisons de leur détermination.

M. Guerry a pu consulter un grand nombre de ces écrits posthumes conservés aux archives de la préfecture de police, et classer dans un certain ordre et sous différens titres les sentimens qui y sont exprimés. Il en a dressé un tableau où chaque article offre aux moralistes un ample sujet de réflexions.

Nous ne pousserons pas plus loin l'analyse de l'ouvrage que M. Guerry a soumis au jugement de l'académie. La Statistique morale dont il traite se place au premier rang parmi les autres branches de la statistique générale, tant à cause de la difficulté de coordonner entre eux les faits moraux dont elle exige la recherche, que par la haute importance des résultats auxquels cette recherche conduit. La connaissance exacte de ces faits et l'assurance acquise de



leur retour dans des circonstances déterminées peuvent seules, en effet, éclairer le gouvernement sur le choix des moyens les plus efficaces pour créer ou pour améliorer toute institution susceptible d'excreer une influence quel-conque sur les mœurs nationales publiques ou privées.

Nous avons dit comment nous nous trouvions en France en possession des documens les plus précieux pour les progrès de la statistique. On ne peut assez louer les grandes administrations de l'état qui recucillent ces documens, qui les publient, ou qui, avant leur publication, les communiquent avec autant de libéralité que de bienveillance aux personnes qui ont besoin de les consulter.

M. Guerry a eu l'heureuse idée de mettre en œuvre un grand nombre de ces documens, et il l'a fait avec conscience et sagacité. Lors même que les conséquences qu'il a tirées des faits dont son travail présente la discussion ne sembleraient pas tous également fondés, il n'en aurait pas moins le mérite d'avoir étendu le domaine de la Statistique morale en l'enrichissant de classifications nouvelles qu'il a établies sur des considérations d'un ordre élevé, il nous paraît avoir rendu en cela un véritable service, et donné un excellent exemple. Nous pensons en conséquence que M. Guerry doit être invité à persévérer dans la carrière où il est entré, et que son ouvrage est digue d'obtenir l'approbation de l'académie.

Fait à l'Académie, le 8 avril 1833.

Signé LACROIX, SILVESTRE, GIRARD, Rapporteur.

L'Académie approuve les conclusions du présent rapport.

Le secrétaire perpetuel de l'Académie royale des sciences,

Signé Anago.



L'OBSERVATION et l'étude des faits sont la base de nos connaissances. Appliqué aux sciences naturelles qui lui doivent leur marche rapide, ce principe ne paraît pas toujours admis dans les sciences morales et politiques; la théorie le reconnaît, il est vrai, mais la pratique le néglige encore. Au lieu d'observer on disserte; dans les questions même dont la solution n'exigerait qu'un examen attentif de ce qui est, souvent l'un regarde comme certain ce qu'un autre rejette comme une erreur. De là tant d'opinions qui n'ont aucun fondement solide.

L'emploi de la méthode d'observation dans l'étude des questions morales et politiques, ne tend pas seulement au progrès de la science, elle doit réagir sur des intérêts plus graves, peut-être, et plus immédiats. De nos jours les systèmes, quels qu'ils soient, ne restent pas long-temps de vaines abstractions; des écrits ils passent dans le public, et bientôt pénétrant dans les institutions, ils exercent sur la société une



influence nuisible ou salutaire. Il importe done d'introduire autant qu'il se peut dans l'étude des sciences morales, la méthode sévère des sciences physiques et naturelles; d'appeler l'attention sur les faits, de les recueil-lir, de les constater, d'en répandre la connaissance, et de détruire ainsi les faux systèmes en consacrant en même temps les vérités utiles.

Déjà la statistique, en éclairant de hautes questions de législation criminelle, a montré la fécondité de ses applications et le succès qu'on pourrait espérer de recherches du même ordre. Jusqu'ei l'on s'était borné presque exclusivement à rassembler les faits relatifs au mouvement de la population d'un pays, et à la connaissance de ses richesses commerciales ou agricoles; on n'avait pas encore songé à recueillir, dans un ouvrage spécial, ceux qui font apprécier l'état moral de ses habitans. Persuadé de l'importance et de l'utilité d'un pareil travail, nous avons cru devoir l'entreprendre.

C'est sur la France que s'est portée notre attention. Nous offrons dans une suite de tableaux, pour le royaume en général, et pour chaeun de ses départemens en particulier, une collection de documens authentiques disposés avec méthode, coordonnés entre eux, et qui, tous, se rapportent à l'état moral de la société.

En indiquant dans un texte peu étendu les principaux résultats de ces tableaux et quelques-uns des rapprochemens qu'ils présentent, nous avons dû éviter, sur leur enchaînement et leurs causes, toute considération hasardée pour ne pas nous écarter de l'objet de la statistique qui, se bornant à resserrer les faits sous leur forme la plus coneise, n'en montre pas directement la liaison. L'étude des causes est lente, difficile, et féconde en erreurs; pour être faite avec fruit dans des matières si délicates et si complexes, elle exigerait que le travail que nous publions aujourd'hui fût renouvelé périodiquement après un certain nombre d'années. De la sorte, les faits pouvant être embrassés d'un même regard, non-seulement dans



leur simultanéité, mais encore dans leur succession, leurs causes, leur action réciproque deviendraient plus apparentes, et c'est ainsi que peuà-peu se rectifieraient les inductions erronées.

Pour rendre plus frappans les résultats auxquels nous sommes arrivé, nous avons eu recours à divers moyens graphiques. Sans exclure les énumérations que le lecteur peut combiner à son gré, ils ont des avantages aussi réels, mais d'un autre genre. Les dégradations de teinte de nos eartes font ressortir à l'instant des rapports de position géographique qui se fussent perdus dans de longues séries de chiffres; les rapports de quantité sont exprimés avec précision par des courbes dont la vue seule laisse dans la mémoire une impression durable. Si d'ailleurs il fallait justifier l'emploi de ces méthodes et s'appuyer de l'autorité d'un nom illustre, nous citerions M. Al. de Humboldt, qui en a fait souvent l'usage le plus ingénieux, et qui ne pense pas que la science doive dédaigner d'en emprunter quelquefois le secours. « Tout ce qui se rapporte, dit-il, à l'étendue et à la quantité, est propre à être représenté par des constructions géométriques. Les projections statistiques qui parlent aux yeux sans fatiguer l'esprit, ont l'avantage de fixer l'attention sur un grand nombre de points importans. » (1)

Aueun esprit de système ne nous a dirigé, nous n'avons eherché d'appui à aueune théorie. C'eût été montrer des vues peu philosophiques

<sup>(1)</sup> Al. de Humboldt, Essai politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne, t. 1<sup>er</sup>, Introduction.— Voyez aussi le Mémoire du même auteur sur les lignes isothermes.

Nous pourrions citer encore W. Playsair. Les réslexions suivantes extraites de son Atlas commercial et politique s'appliquent parsaitement à notre ouvrage:

The giving form and shape to what otherwise would only have been an abstract idea has often rendered easy and accurate a conception that was in itself imperfect and acquired with difficulty. — Men of great rank or active business, can only pay attention to general outlines; nor is the attention to particulars of use any farther than as they give a general information. And it is hoped, that with the assistance of these charts, such information will be got without the fatigue and trouble of studying the particulars of which it is composed. The commercial and political Atlas, 1 vol. 4°, London 1786.



et mal comprendre les intérêts de son pays, que de s'attacher à faire ressortir les faits favorables à une doctrine en négligeant ceux qui lui paraissaient contraires. Nous avons, d'ailleurs, fait connaître avec soin les sources où nous avons puisé, et donné ainsi les moyens de s'assurer de notre exactitude et de notre sincérité.



## **ESSAI**

SUR LA

# STATISTIQUE MORALE

DE

# LA FRANCE.

### STATISTIQUE CRIMINELLE.

#### CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

Les premiers documens authentiques publiés sur l'administration de la justice criminelle en France ne remontent qu'à l'année 1825. Pour connaître la nature et le nombre des crimes commis pendant les années précédentes, on serait réduit à faire dans chaque préfecture des relevés des registres d'écrou. Un pareil travail, outre l'extrême difficulté de son exécution, serait tellement incomplet qu'il ne pourrait être d'aucune utilité.

Aujourd'hui les procureurs généraux adressent chaque trimestre au garde-dessceaux les états des affaires criminelles ou correctionnelles portées devant les tribunaux de leur ressort. Ces états rédigés sur des modèles uniformes, pour qu'ils ne présentent que des résultats positifs et comparables, sont examinés avec soin au ministère, contrôlés les uns par les autres dans leurs diverses parties, et leur analyse faite à la fin de chaque année forme le Compte général de l'administration de la justice criminelle. Jamais chez aucun peuple un travail de ce genre n'avait été exécuté d'une manière aussi complète; on le doit à M. Guerry de Champneuf, ancien directeur des affaires



criminelles et des grâces, qui pendant cinq années n'a cessé de le perfectionner (1). C'est là qu'ont été puisés nos renseignemens pour tout ee qui se rapporte aux erimes.

Au lieu de prendre pour base de nos ealculs le nombre des condamnés, nous avons pris celui des accusés, qui représente plus exactement le nombre des crimes commis. Cette méthode peut étonner d'abord et paraître vicieuse : comme elle a été déjà l'objet de critiques assez vives, lors de la publication du compte général de 1827, nous croyons devoir exposer les motifs qui nous ont déterminés à la suivre.

Un accusé, dit-on, n'est pas nécessairement un coupable, le nombre des crimes ne peut donc pas se conclure de celui des accusés, à moins de compter parmi les criminels des hommes dont un arrêt vient de proclamer l'innocence. Sans doute ce serait une erreur que de regarder comme coupable l'homme qui vient d'être reconnu innocent; mais de ce que le crime n'a pas été commis précisément par celui à qui on l'imputait, conclura-t-on qu'il n'y a pas eu de erime? Un individu est aceusé d'assassinat, des charges suffisantes ne s'élèvent pas contre lui, il est acquité : malgré l'acquittement il n'en est pas moins vrai qu'un homme a été assassiné. Le crime est certain, son auteur reste inconnu. Les débats dépouillent quelquefois les faits des circonstances dont ils paraissaient accompagnés dans l'instruction écrite; mais lorsqu'il en est ainsi, le crime ne disparaît pas toujours, seulement il est moins grave et change de qualification. L'assassinat présumé n'est plus qu'un meurtre, le meurtre qu'un homieide. Il peut arriver néanmoins que toute la criminalité ne repose que sur une erreur, comme lorsqu'une mort accidentelle ou volontaire est attribuée à un crime. Ce cas, il est vrai, se rencontre quelquefois, mais les nombreuses formalités dont l'accomplissement précède la mise en accusation doivent le rendre fort rare.

Avant qu'une affaire ne soit soumise au jury, une enquête est faite par le proeureur

(1) Le compte de l'administration de la justice criminelle de France, encore si peu comm parmi nous, a été appelé par les étrangers un monument national, et le modèle que doivent suivre les peuples civilisés ou prétendant l'étre, qui voudront constater l'état de leur moralité. Il est imité maintenant dans presque toute l'Europe. Voici quels sont, à notre connaissance, les états qui font recueillir chaque année, sur l'administration de la justice, des documens statistiques plus ou moins étendus. Ces documens dont quelques-uns n'ont pas été publiés sont tous extrêmement rares en France.

Angleterreet Galles .- Écosse. Baviére. Indes-Orientales. Russie (ms.). Danemark. Roy. Lomb. Vénitien (ms). Suède. Autriche (ms.). Belgique. Milan (ms.). Canton de Vaud. Espagne. Grand-duché de Bade. Genève. Prusse. Wurtemberg.

Nous regrettons de ne pouvoir signaler à la reconnaissance publique les auteurs de ces utiles travaux, nous croyons savoir sculement que le compte de Genève est rédigé par M. de Roches-Lombard, conseiller d'État; le compte du Grand-duché de Mecklembourg, par M. F. W. Wick, conseiller à la cour de justice à Butzow; celui de Belgique, par MM. Ed. Smits et Quételet, et le meilleur de tous, celui du grand-duché de Bade, par un des criminalistes les plus distingués de l'Allemagne, M. Mittermaier, professeur à Heidelberg.

Dans un discours prononcé au mois de janvier dernier, le gouverneur de New-York a demandé avec instance à la législature, l'allocation des fonds nécessaires pour la publication d'un compte de l'administration de la justice criminelle aux États-Unis. (The Westminster Review, octob. 1832, page 379.)



du roi et le juge d'instruction qui présente son rapport à la chambre du conseil; si la prévention est suffisamment établie, et qu'il s'agisse d'un crime, le procès-verbal et un état des pièces de conviction sont transmis au procureur général de la Cour royale. Un rapport est fait par celui-ci à la chambre d'accusation, si cette chambre n'aperçoit aucune trace de délit, ou qu'elle ne trouve pas d'indices suffisans de culpabilité, elle ordonne la mise en liberté du prévenu. Dans le cas contraire, le procureur général dresse l'acte d'accusation, et l'accusé est renvoyé devant la Cour d'assises. Il est difficile qu'une instruction où concourent tant de personnes, et dont la durée est au moins de trois mois, ne fasse pas découvrir le véritable caractère du fait qui donne lieu aux poursuites; aussi remarque-t-on au ministère de la justice que sur mille affaires portées devant les Cours d'assises, il s'en trouve à peine vingt pour lesquelles, après l'acquittement des accusés, il ne reste plus ni crime ni délit.

En prenant le nombre des accusés pour base des calculs, on s'expose sans doute à des erreurs, mais ces erreurs sont moins graves que si l'on ne considérait que celui des condamnés. En effet, l'action publique attribuée par la loi aux procureurs généraux et aux procureurs du roi sous la direction du ministre de la justice, s'exerce partout avec une rigueur égale, du moins dans les affaires criminelles non politiques, tandis que la conviction des jurés ne se fonde pas partout sur des élémens semblables, sur une même masse de preuves. Des motifs indépendans de leur opinion sur la culpabilité déterminent souvent leur réponse; s'ils craignent par exemple l'application d'une peine qu'ils jugent trop rigoureuse. Dans tout le royaume les mêmes charges suffiraient pour conduire un accusé sur les bancs de la Cour d'assises; mais les chances d'acquittement varieraient suivant la nature du crime et le lieu où il scrait jugé. Pour l'incendie, plus des trois quarts des accusés sont acquittés chaque année, bien qu'il n'y ait presque jamais de doute sur la réalité du crime. Dans plusieurs départemens, l'infanticide reste le plus souvent impuni, tandis qu'il en est d'autres où sa répression est toujours extrêmement forte.

Les différences qui proviennent de ces deux manières d'opérer ne sont d'ailleurs importantes que si l'on s'arrête à des crimes particuliers ou à des départemens isolés; car elles s'effacent en partie dès que ces crimes sont groupés ou qu'on embrasse toute une région (1). Il ne reste plus alors que l'erreur générale en moins sur la masse totale des crimes s'ils ne sont calculés que d'après les condamnations.

On demandera peut-être encore s'il est juste d'attribuer en général aux habitans d'un département les crimes qui s'y commettent. Cette objection à laquelle il eût été entièrement impossible de répondre il y a quelques années, a été prévue dans le compte de 1828. On sait aujourd'hui, sans recourir à aucune supposition, que la plupart des accusés ou 72 sur 100 appartiennent par leur naissance et par leur domicile au département où ils sont jugés. Ce rapport s'élève à 84 pour 100 dans les crimes contre

<sup>(1)</sup> Voyez page 9, ce que nous entendons par région.



les personnes, il descend à 69 dans les erimes contre les propriétés. La moyenne s'élève de beaucoup pour cette dernière espèce de crimes, si l'on retranche le département du Rhône et celui de la Seine. Une très faible proportion des aceusés ou seulement 3 sur 100 sont reconnus étrangers à la France.

Les premiers écrits sur la statistique eriminelle présentaient des résultats si positifs et qui s'aecordaient si bien avec des théories généralement admises, qu'ils furent aecueillis avec une extrême faveur. Les esprits étaient fatigués de voir les mêmes doetrines tour-à-tour attaquées et défendues par le raisonnement, on crut enfin avoir trouvé un instrument qu'il suffisait d'appliquer pour obtenir à l'instant la solution des questions les plus difficiles. Mais bientôt l'exactitude de ces résultats fut contestée, et des chiffres renversèrent ee que des chiffres avaient établi. Alors, la statistique eriminelle inspira quelque défiance, on l'accusa d'être une science vaine et conjecturale dont on devait rejeter le secours.

Dans les matières criminelles, a-t-on dit, de même que dans ce qui se rattache aux sciences morales, les faits sont trop mobiles, trop fugitifs, pour ne pas échapper à l'observation numérique. Il faut donc s'en tenir, comme par le passé, aux théories fondées sur le raisonnement, sur l'examen des faits généraux et sur l'expérience individuelle. D'abord nous demanderons comment apprécier les résultats de cette expérience, puisqu'ils ne sont ni classés ni constatés numériquement, et que par conséquent leur importance varie, non-seulement d'un individu à l'autre, mais de l'individu à luimême, selon qu'il est plus ou moins prévenu, selon que par des circonstances particulières et accidentelles, des faits de telle ou telle nature produisent momentanément sur son esprit une impression plus vive et plus durable. Comment donner de l'unité à des élémens si disparates et les comparer entre eux? Ensuite, qu'est-ce qu'un fait général? la collection, l'ensemble des faits partieuliers dont il n'est que l'expression la plus simple, et dont il implique l'éuumération : si d'abord les faits particuliers n'ont pas été observés et constatés, s'ils sont incomplets, vagues, incertains ou inconnus, que représentera le fait général? Evidenment chaeun pourra le créer, le modifier à son gré, pour y trouver la base de tous les systèmes qu'il lui plaira d'imaginer. (1)

D'ailleurs, si sur un grand nombre de faits de statistique morale déjà rigoureusement eonstatés, l'opinion eommune fondée sur cette sorte d'expérience individuelle était entièrement erronée, et la suite de cet ouvrage prouvera qu'il en est ainsi, peut-on penser qu'elle eessera de l'être lorsqu'il s'agira de faits d'une observation moins directe et par conséquent plus difficile?

Les erreurs reprochées à la statistique ne sauraient lui être directement attribuées,

DUPIN aîné (Disc. de récept. à l'Acad. française.)

<sup>(1)</sup> Les formules générales ne peuvent naître que des rapprochemens des faits bien observés et classés sous les lois communes. Elles ne doivent être qu'une déduction logique de ces faits, une expérience généralisée, et non l'application incertaine et divinatoire d'un principe purement abstrait.



elles sont dues au défaut de critique, à la précipitation, à l'impatience d'obtenir des résultats tranchés et d'une application immédiate. Le plus souvent encore les conséquences sont erronées, non parce que les faits sont altérés ainsi qu'on serait parfois tenté de le supposer, mais seulement parce qu'ils sont hypothétiques ou exceptionnels.

La statistique criminelle devient aussi positive, aussi certaine que les autres sciences d'observation lorsqu'on sait s'arrêter aux faits bien constatés, et les grouper de manière à les dégager de ce qu'ils offrent d'accidentel. Ses résultats généraux se présentent alors avec une si grande régularité qu'il est impossible de les attribuer au hasard. Chaque année voit se reproduire le même nombre de crimes dans le même ordre, dans les mêmes régions; chaque classe de crimes a sa distribution particulière et invariable, par sexe, par âge, par saison; tous sont accompagnés, dans des proportions pareilles, de faits accessoires, indifférens en apparence, et dont rien encore n'explique le retour.

Avant d'entrer dans les détails de la statistique criminelle, il importe de donner des exemples de cette fixité, de cette constance dans la reproduction de faits jusqu'ici considérés comme insaisissables dans leur ensemble, et comme n'étant assujétis à aucune loi.

Pour comparer, à plusieurs époques, la distribution des crimes dans les diverses parties du royaume, il faut embrasser à-la-fois un certain nombre de départemens; on affaiblit ainsi l'influence des causes accidentelles. Nous diviserons donc la France en cinq régions naturelles du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre, formées chacune par la réunion de dix-sept départemens limitrophes (1). Cette division n'a

#### (1) Division de la France, en cinq régions.

| NORD Aisne, Ardennes, Calvados, Eure, Manche, Marne, Meuse, Moselle, Nord, Oise, Orne,                                                                                                                                                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Pas-de-Calais, Seine, Seine-Inférieure, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Somme                                                                                                                                                          | 8,757,700  |
| SUD Ardèche, Arriège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne,                                                                  |            |
| Vaueluse, Var                                                                                                                                                                                                                         | 4,826,493  |
| EST Ain, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Aube, Côte-d'Or, Doubs, Drôme, Isère, Jura, Haute-                                                                                                                                               |            |
| Marne, Meurthe, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhone, Haute-Saone, Saone-et-Loire, Vosges.                                                                                                                                                      | 5,840,996  |
| OUEST. Charente, Charente-Inférieure, Côtes-du-Nord, Dordogne, Finistère, Gironde, Ille-et-<br>Vilaine, Landes, Loire-Inférieure, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan,<br>Basses-Pyrénées, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne. | 7,008,788  |
| CENTRE. Allier, Cantal, Cher, Corrèze, Creuse, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loire, Loir-                                                                                                                                      |            |
| et-Cher, Loiret, Haute-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Sarthe, Haute-Vienne, Yonne                                                                                                                                                        | 5,238,905  |
| Population des einq régions                                                                                                                                                                                                           | 31,672,882 |
| Corse                                                                                                                                                                                                                                 | 185,079    |
| Population du royaume                                                                                                                                                                                                                 | 31,857,961 |
| 9                                                                                                                                                                                                                                     |            |



rien d'arbitraire, et ne tend à favoriser aucun système, puisqu'elle est toute géométrique, et que l'arrondissement de chaque région est déterminé par celui des quatre autres. Elle paraît la plus convenable pour grouper les faits qui doivent être étudiés par grandes masses. Nous sommes loin de desirer, cependant, qu'elle soit adoptée pour la publication des documens de statistique officielle, qui ne sauraient être présentés d'abord avec trop de détails. Si l'administration les donnait sculement, comme on l'a deniandé dans la vue de simplifier le travail, par ressort de cour royale ou même pour tous les départemens formant l'arrondissement d'une ancienne province, ils deviendraient bien moins utiles et ne scraient pas recueillis plus aisément.

Si l'on représente par 100 le nombre des crimes commis en France chaque année, les cinq régions offrent les proportions suivantes:

#### Crimes contre les personnes.

|      |        | Ån | née | 1828  | 5 | 1826   | 1827 | 1828 | 1829 | 1830 | Moyenne. |
|------|--------|----|-----|-------|---|--------|------|------|------|------|----------|
|      | Nord.  |    |     | . 25  |   | . 24 . | 23 . | 26 . | 25 . | 24   | 25       |
| N.S. | Sud .  |    |     | . 28  |   | . 26 . | 22 . | 23 . | 25 . | 23   | 24       |
| 010  | Est    |    |     | . 17  |   | . 21.  | 19 . | 20   | 19 . | 19   | 19       |
| 2    | Ouest. | •  |     | . 18  |   | . 16.  | 21 . | 17 . | 17 . | 16   | 18       |
|      | Centre | •  |     | . 12  |   | . 13 . | 15 . | 14 . | 14 . | 18   | 14       |
|      |        |    |     | . 100 |   | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100      |

#### Crimes contre les propriétés.

|     | Années 18                            | 825 1826 | 1827 | 1828 | 1829 | 1830 | Moyenne. |
|-----|--------------------------------------|----------|------|------|------|------|----------|
|     | Nord, 4 Sud 1 Est 1 Ouest 1 Centre 1 | 1 42     | . 42 | . 43 | 41   | 41   | 42       |
| SS. | Sud 1                                | 2 11     | .11  | . 12 | 12   | . 11 | 12       |
| 610 | Est 18                               | 8 16     | . 17 | . 16 | 14   | . 15 | 16       |
| RÉ  | Ouest 1                              | 719      | . 19 | . 17 | 17   | . 17 | 18       |
| . ( | Centre 1                             | 2 12     | . 11 | . 12 | 13   | . 13 | 12       |
|     | Тотацх 100                           | 0 100    | 100  |      |      | 100  | 100      |

On voit que, pour les crimes contre les personnes, la plus grande différence observée dans chaque région, n'excède jamais de plus de quatre centièmes, la moyenne des six années, et que, pour les crimes contre les propriétés, elle n'est pas de plus de deux centièmes au-dessus ou au-dessous de cette moyenne. Assurément le produit annuel des récoltes ou des impôts, dans les diverses parties du royaume, ne saurait être évalué d'avance avec plus de précision, de certitude que le nombre des vols, des meurtres et des assassinats.

Sur 100 individus accusés de vol, dans tout le royaume, le nombre des hommes et des femmes a été successivement dans les proportions ci-après:



#### Sexe des accusés.

|          | Années 1826 | 1827 18 | 28 1829 | 1830 | Moyenne. |
|----------|-------------|---------|---------|------|----------|
| Hommes   | 79          | .7978   | 3 77    | .78  | 78       |
| Femmes   | 21          | . 21 25 | 2 23    | . 22 | 22       |
| TOTAUX . | 100         | 100 10  | 100     | 100  | 100      |

Le rapport du sexe est donc connu pour ce crime, à deux centièmes près.

#### Aye des accusés.

|                                          | Années 1826                            | 1827   | 1828   | 1829   | 1830 | Moyenne. |
|------------------------------------------|----------------------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
|                                          |                                        |        |        |        |      |          |
| Sur 100 individus accusés de \ ágés de 1 | 6 à 25 ans 37 .                        | . 35 . | . 38 . | . 37 . | . 37 | 37       |
| vol, il y en a eu chaque année: 1 2      | $5 \ \dot{a} \ 35 \ ans. \ . \ 31 \ .$ | . 32 . | . 30 . | . 31 . | . 32 | 31       |

La plus grande variation n'a pas excédé un centième, au-dessus ou au-dessous de la moyenne.

Non-seulement les crimes sont commis dans une proportion connue, en un lieu déterminé, par des individus dont le sexe et l'âge sont prévus; une saison est encore affectée à chacun d'eux. Ainsi les attentats à la pudeur sont plus fréquens pendant l'été, on le soupçonnerait aisément, mais ce qu'il est plus difficile d'imaginer, c'est qu'ils y reparaissent dans la même proportion chaque année. Les crimes de coups et blessures n'offrent pas moins de régularité dans leur distribution.

#### Influence des saisons.

|                                                               | Moyenne. |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Sur 100 attentats à la pudeur, il en a été commis successive- |          |
| ment pendant le trimestre d'été                               | 36       |
| Sur 100 crimes de coups et blessures, il en a été commis pen- |          |
| dant la même saison                                           | 28       |

La plus grande différence n'a été que de deux centièmes au-dessus de la moyenne.

Si nous considérons maintenant le nombre infini de circonstances qui peuvent faire commettre un crime, les influences extérieures ou purement personnelles qui en déterminent le caractère, nous ne saurons comment concevoir, qu'en dernier résultat, leur concours amène des effets si constans; que les actes d'une volonté libre viennent ainsi se développer dans un ordre fixe, se resserrer dans des limites si étroites. Nous serons forcés de reconnaître que les faits de l'ordre moral sont soumis, comme ceux de l'ordre physique, à des lois invariables, et qu'à plusieurs égards, la statistique judiciaire présente une certitude complète. Aussi, malgré l'abus qu'on en a fait



quelquefois, et les critiques des publicistes dont elle contrariait les théories, elle a imprimé de toutes parts une direction nouvelle aux études qui ont pour objet la législation pénale et la morale publique. Sur ces matières, quelque opinion, quelque système qu'on veuille désormais attaquer ou défendre, on ne pourra plus dédaigner le secours de la statistique, il faudra s'appuyer des faits qu'elle présente, et les discuter.

Cette régularité dans le rapport numérique des erimes entre eux, et surtout dans leur distribution géographique, fait sentir l'importance qu'il y aurait à établir, eomme nous le faisons pour les départemens, un parallèle entre les états qui possèdent des relevés de statistique judiciaire. Au premier abord on eroirait ce parallèle d'une exécution très facile. Une foule de causes le rend presque impossible. La principale de toutes est la différence des législations. (1)

Partout sans doute l'assassinat, l'empoisonnement, le meurtre, sont au rang des crimes, mais il est un grand nombre d'autres actions eoupables sur la qualification desquelles on est loin de s'accorder également. Il n'y a point de règle commune pour les classer d'après leur gravité, pour distinguer ce qui constitue la simple contravention, le délit et le crime: il s'ensuit que ces mots crime, délit, contravention, ne correspondent à rien de précis, et changent de signification d'un pays à l'autre.

En France, où l'infraction est qualifiée d'après la nature des peines, un vol simple est un délit punissable de peines correctionnelles, quelle que soit la valeur de l'objet volé. En Angleterre, au contraire, où l'on a égard à la nature et à la valeur de l'objet, le vol d'un cheval, d'un bœuf ou même d'un mouton, est un crime punissable de la peine capitale. Si l'on relève le nombre des crimes en France et en Angleterre, sans tenir compte de cette différence dans la manière d'envisager le vol, il arrivera que, dans chaque pays, un certain nombre de délits, ou même de simples contraventions de police seront confondus avec les erimes, et l'on sera conduit ainsi aux plus graves erreurs. Les attentats contre les personnes présenteraient des différenees eneore plus marquées, puisqu'il en est plusieurs qui sont punis, en Angleterre, de peines afflictives et infamantes, et dont on ne trouve pas même le nom dans notre code. Admettons cependant que, sur quelques points, on parvienne à établir une concordance des lois pénales (2). La différence dans les lois sur l'instruction eriminelle, et dans leur application, lorsqu'elle n'est point surveillée comme en France par une cour suprême qui fixe la jurisprudence, suffirait seule pour que bientôt les faits ne fussent plus comparables, non-seulement d'un pays à l'autre, mais souvent encore dans les diverses parties d'un même territoire.

<sup>(1)</sup> Les principales causes d'erreur que présente la statistique eriminelle comparée ont été signalées par M. A. de Candolle dans la Bibliothèque universelle de Genève, et par M. Mittermaier dans un excellent ouvrage qu'il vient de publier sous ce titre: Beitroge zur Eriminal: Statistif, mit vergleichenden Bemerkungen über die Berhaltnisse der Berbrechen und ber Eriminal: Justig. Berlin, Starcke, 1830, in-8°.

<sup>(2)</sup> On peut juger par ce passage du Quarterly Review, de l'impossibilité presque absolue qu'il y aurait à établir aucune concordance exacte entre les lois anglaises et les notres : « The edition of the statutes by Tomlins and Raithby,



Dans les états où, comme en Angleterre, l'action publique appartient aux particuliers, la crainte d'exciter des ressentimens, d'avoir à supporter des frais de procédure, ou même de payer des dommages-intérêts en cas d'acquittement des accusés, sont un obstacle à la poursuite des crimes. Dans d'autres contrées divisées, comme l'Allemagne, en un grand nombre de petites principautés, et où la police n'a point de centre commun, les coupables peuvent aisément échapper aux recherches, puisqu'ils n'ont qu'à faire quelques lieues ou à passer une rivière pour devenir aussitôt justiciables d'un autre gouvernement. Là, sans doute, les tableaux qui encore ne comprennent pas les affaires de toutes les juridictions, peuvent présenter un nombre proportionnel de crimes, inférieur à celui de la France; il ne faudrait cependant pas se hâter d'en conclure qu'en France on en a commis réellement davantage.

Ces considérations feront apprécier le degré de consiance que méritent les écrits de statistique où, sans le moindre examen des législations étrangères, après avoir rapproché quelques tableaux de condamnations qui souvent se rapportent à des époques dissérentes, on prononce sur la moralité comparée des peuples.

Les détails relatifs aux résultats de l'instruction criminelle, à la répression, aux récidives, à la marche plus ou moins prompte de la justice dans le ressort de chaque cour royale donneraient lieu à d'importantes observations, et feraient connaître en même temps les nombreuses améliorations pratiques introduites par la statistique dans l'administration de la justice. Nous devons cependant les écarter comme étrangers à notre plan, et parce que d'ailleurs ils ne seraient vraiment utiles qu'autant qu'on les exposerait dans leur ensemble, et qu'ils deviendraient l'objet d'un travail spécial.

which is the most condensed of any hitherto given to the public forms seventeen volumes in-4<sup>mo</sup> and two parts, from Magna Charta to the end of 1818; five volumes and a half of which comprise the acts from king John's to the end of the reign of George II, and the remaining ten and half are filled with those of the present reign. Since the Union with Ireland a thick closely printed volume has been published every two or three years, and the average number of public acts passed in each of the last years amounts to 140. At this rate of accumulation, their size, at the end of the present century, will have swelled to fifty of such ponderous quartos, and the number of public acts to 14,000. No in-appropriate companion tho the 800 or 1000 volumes of Reports which, at that period, are likely to compose a portion of a lawyer's library. (Quarterly Review, dec. 1820.)



#### NATURE ET NOMBRE

DES

#### CRIMES COMMIS EN FRANCE CHAQUE ANNÉE,

CLASSÉS PAR ORDRE DE FRÉQUENCE. (1)

(Relevés des 6 années 1825-1830).

|              | CRIMES CONTRE LES PERSONNE                     | ES.        |               |        | CRIMES CONTRE LES PROPRIÉTE                      | ës.        |              |
|--------------|------------------------------------------------|------------|---------------|--------|--------------------------------------------------|------------|--------------|
| Nomb. des cr |                                                |            |               |        | ·                                                | Nonib.     | des cr       |
| d'ord.       | NATURE DES CRIMES.                             | Par<br>an. | Sur<br>1,000. | d'ord. | NATURE DES CRIMES.                               | Par<br>an. | Sur<br>1-000 |
| 1            | Blessures et coups                             | 368        | 197           | 1      | Vul (autro que les suivans)                      | 3,219      | 61           |
| 2            | Menrtre.                                       | 298        | 160           |        | Vol domestique                                   | 1,043      | 19           |
|              | Assassinat,                                    | 255        | 137           |        | Fanx, autre que les suivans                      | 255        | 4            |
|              | Rébellion                                      | 196        | 105           |        | Vol sur un elicinin public                       | 159        | 3            |
|              | Viul et attentat à la pudeur sur des adultes   | 173        | 93            | 5      | Faux en écriture de commerce                     | 106        | 2            |
|              | Viol et attentat à la pudeur sur des enfans    | 133        | 71            | 6      | Banqueronte frauduleuse                          | 105        | :            |
| 7            | Infantieide                                    | 118        | 63            | 7      | Incendie d'édifices                              | 87         |              |
| 8            | Faux témoignage et subornation                 | 87         | 47            | 8      | Vol dans les églises                             | 54         | 1            |
| 9            | Coups et blessures envers ascendans            | 85         | 46            | 9      | Faux par supposition de personnes                | 48         |              |
| 10           | Empoisonnement                                 | 40         | 21            | 10     | Fausse monnaie                                   | 46         |              |
| u            | Association de malfaiteurs                     | 22         |               |        | Concussion et curruption                         | 39         |              |
|              | Crimes envers des enfans                       | 20         | 11            | 12     | Extorsion de signatures                          | 27         |              |
|              | Parrieide                                      | 13         | 7             | 13     | Destruction de propriétés mobilières ou im-      |            |              |
| 14           | Avortement                                     | 12         |               |        | mobilières                                       | 24         |              |
|              | Bigamie                                        | 1.1        | 5             |        | Pillage et dégât de graius                       | 23         |              |
| 16           | Voies de fait envers des magistrats ou fonc-   |            |               |        | Incendie de divers ubjets                        | 18         |              |
|              | tionnaires publies                             | 9          |               |        | Contrefaçon de sceaux et marteaux                | 9          |              |
| 17           | Mendicité avec violence                        | 9          |               |        | Pillage et dégât d'objets mobiliers              | 6          |              |
| 18           | Crimes et délits politiques                    | 6          |               |        | Soustraction et suppression de titres ou actes.  | 4          | Y            |
| 19           | Menaces sous condition                         | 6          | 3             | t 9    | Contrefaçon de billets de banque                 | 3          | 1            |
| 20           | Evasion de détenus                             | 1          | 1             |        | Détournement et soustraction de deniers publics. | 3          |              |
| 21           | Contravention aux lois sur la police sanitaire | 1          | 1             |        | Contrebande                                      | 2          |              |
|              | Castration                                     |            |               |        | Bris de scelles                                  |            | }            |
|              | Faux témoignage en matière civile              |            | > 2           | 23     | Perte d'un navire par négligence du pilote       |            |              |
| 24           | Outrage à la murale publique                   | 1          |               | 24     | Baraterie                                        | 2          | 1            |
| 25           | Forfaiture.                                    | ( '        |               |        | Importations de marchandises prohibées           |            | 1            |
| 26           | Traite des noirs                               | )          | 1             | 26     | Abus d'un blanc seing                            | 1          | 1            |
|              | TOTAUX                                         | 1,865      | 1,000         |        | Totaux                                           | 5,282      | 1,0          |
|              |                                                |            |               |        |                                                  |            |              |

#### Crimes contre les personnes.

Les crimes contre les personnes forment plus du quart du nombre total des crimes. On en compte près de 1900 chaque année.

Les crimes de coups et blessures, les plus fréquens de tous (1 et 9), forment le quart du nombre total des crimes coutre les personnes.

L'assassinat est un peu plus rare que le meurtre. Les divers homicides volontaires réunis à ces deux crimes, s'élèvent chaque année à plus de 700, c'est presque deux par jour.

Les crimes de rébellion qui viennent en quatrième ordre sur le premier tableau, consistent ordinairement à résister en armes aux agens de la force publique à

<sup>(1)</sup> Ce tableau ne comprend point les affaires portées devant les tribunaux militaires et maritimes. —En 1829, le ministre de la guerre fit recueillir, sur la demande de M. Guerry de Champneuf, des documens qui devaient servir



l'oceasion de délits ruraux ou forestiers, de rixes ou de pillage de grains. Jusqu'en 1830, ils ne montaient qu'à 180 chaque année. Maintenant qu'ils sont plus nombreux et qu'ils prennent souvent un autre earactère, on devrait distinguer dans les relevés eeux qui ne sont point dus à des motifs d'intérêt privé. Il serait important aussi de ne pas confondre avec les meurtres ordinaires, ceux qui sont la suite d'exaltation politique. Autrement, en peu d'années, les résultats du compte de la justice ne seraient plus comparables, puisqu'il est tel département où le nombre annuel de ces attentats est déjà dépassé de beaucoup, et où il augmenterait bien davantage encore dans le cas d'insurrection locale et de réactions politiques. La régularité qui s'observe dans le retour de certains crimes, à des époques particulières de l'année, serait d'ailleurs promptement troublée si, avec les crimes ordinaires on en confondait ainsi un grand nombre d'autres purement exceptionnels et qui ne fussent pas soumis aux mêmes influences naturelles. La même cause d'erreur n'affecterait pas moins une partie des résultats de l'instruction criminelle.

Les attentats à la pudeur forment un sixième des erimes eontre les personnes. Il n'en est pas eonmis sur des adultes beaucoup plus que sur des cnfans au-dessous de quinze ans. 130 affaires de cette dernière espèce sont soumises au jury chaque année.

Viennent ensuite, et dans des proportions toujours décroissantes, l'infanticide, le faux témoignage, la subornation de témoins, et les coups et blessures contre les ascendans qui entrent pour un vingtième dans la masse des crimes contre les personnes, et qui conduisent tous les ans plus de 80 accusés devant les cours d'assises.

Ce sont là les crimes qui déterminent principalement l'ordre des divers départemens dans la carte des crimes contre les personnes. L'empoisonnement, le parricide et les autres attentats sont beaucoup trop rares pour qu'on ne doive pas les regarder, surtout quant à leur distribution géographique, comme des faits accidentels. Il faut observer néanmoins que l'avortement, qui ne vient ici qu'en quatorzième ordre, est bien moins

à préparer, au ministère de la justice, le projet du code pénal militaire. Voici les principaux résultats contenus dans ces documens.

Tribunaux militaires de l'intérieur du royaume.— Nombre des militaires mis en jugement pendant 10 années (de 1818—1827).

| CRIMES ET DÉLITS MILITAIRES.                      | CRIMES ET DÉLITS COMMUNS.                                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Désertion                                         | Vol et escroquerie 1,447                                          |
| Trahison                                          | Assassinat, mourtre, violences 2,177                              |
| Embauchage et espionnage 29                       | Viol et attentats aux mœurs 160                                   |
| Voies de fait et menaces envers supérieurs. 2,655 | m                                                                 |
| Insubordination                                   | Тотац                                                             |
| Vol et insidélité 3,852                           | Crimes et délits militaires 27,446                                |
| Faux                                              | TOTAL GÉNÉRAL 30,330(a)                                           |
| Abus d'autorité 56                                |                                                                   |
| Autres crimes et délits militaires 3,334          |                                                                   |
| TOTAL                                             | (a) Sur ce nombre, 17,724 ou plus de la moitié ont été cocdamnés. |



rare que ne le ferait supposer le rang qu'il occupe. Dans plusieurs parties du royaume il est probablement aussi commun que l'infanticide.

A mesure que les crimes sont moins fréquens, leur retour devient plus irrégulier. Aussi les derniers nombres de ce tableau, assez exacts lorsqu'ils sont groupés, ne doivent plus être considérés, dès qu'ils sont pris séparément, que comme de simples approximations.

#### Crimes contre les propriétés.

Les crimes contre les propriétés forment presque les trois quarts du nombre total des crimes. On en compte près de 5,300 chaque année.

Les diverses espèces de vol forment la plus grande partie de ces crimes, les 85 centièmes environ.

Les vols domestiques s'élèvent au quart du nombre total des vols; ceux qui ont lieu sur un chemin public n'en font pas la trentième partie; les plus rares de tous sont commis dans les églises, et l'on en compte à-peu-près 50 chaque année.

Ensuite sc présentent, toujours dans des proportions plus faibles, les diverses espèces de faux, la banqueroute frauduleuse, l'incendie, la fausse monnaie, la concussion, les extorsions de signatures, enfin d'autres crimes plus rares encore et dont, par conséquent, le nombre peut varier beaucoup d'une année à l'autre.

On répète souvent que les grands crimes se multiplient en France d'une manière effrayante. Aucun document authentique ne permet d'établir de rapprochement exact entre notre situation présente et celle qui existait avant 1825; on est donc réduit, sur ce point, à de simples opinions dénuées de prenves. Rien ne porte à croire cependant que les attentats contre les personnes soient plus communs aujourd'hui qu'à la fin du siècle dernier. Alors, comme on l'a observé avec raison, les affaires criminelles se jugeaient secrètement, et rarement on en connaissait les détails hors du ressort du tribunal qui en était saisi. Aujourd'hui, dès qu'un crime est commis, la presse périodique l'annonce à-la-fois à toutes les parties du royaume; à chaque degré que parcourt la procédure, et pendant les débats, elle en reproduit les circonstances les plus atroces. Souvent elle les rappelle encore à l'occasion du pourvoi en cassation, du recours en grâce et de l'exécution. Cette publicité, qui d'ailleurs n'est pas sans avantages, doit avoir pour résultat inévitable de faire paraître le nombre des attentats plus considérable qu'il ne l'est en effet.

D'un autre côté, dans le but de prouver l'amélioration progressive des mœurs, des publicistes ont établi que, depuis la restauration, la masse totale des crimes avait diminué. A défaut de renseignemens positifs, ils ont eu recours à diverses inductions. Ils ont pensé, par exemple, que le tableau des condamnations aux travaux forcés prononcées chaque année par les cours d'assises, pouvait faire évaluer, assez approximativement, le nombre total des crimes commis. Nous avons déjà dit ce qui rend cette



base incertaine; même en l'adoptant, il eût été indispensable de savoir sur quelle espèce de erimes portait la différence, puisqu'il en est plusieurs pour lesquels la législation a changé depuis 1825. On a supposé encore que la dépense des prisons correspond toujours exactement au nombre des prisonniers, et que le nombre des prisonniers représente celui des attentats commis. La dépense avait diminué; aussitôt on se crut fondé à en conclure qu'il y avait en justement une diminution proportionnelle dans le nombre des crimes. La conséquence, bien que paraissant fort naturelle, n'en était pas moins erronée. L'introduction des travaux productifs dans les prisons et une meilleure administration intérieure avaient été les seules causes de la diminution des dépenses. On voit qu'en statistique les faits doivent, autant que possible, se constater au lieu de s'établir ainsi par induction, et que l'hypothèse la plus légitime ne peut jamais suppléer à l'observation directe.

En 1825, le nombre des aceusés traduits devant les cours d'assises comme auteurs de crimes contre les personnes, s'élevait à 2,069; il n'était plus, pour les quatre années suivantes, que de 1,709, 1,911 et 1,844. Enfin, en 1830, il est descendu à 1,666.

Les crimes contre les propriétés, au contraire, après être restés à-peu-près stationnaires pendant trois années, ont pris tont-à-coup, en 1828, un accroissement considérable. De 5,018, leur nombre s'est élevé à 5,552. L'année 1830 offre, il est vrai, une diminution; mais elle n'est sans doute qu'apparente, et on doit l'attribuer à ce que les poursuites ont été moins actives au commencement du dernier trimestre, et à ce que, dans plusieurs départemens, la quatrième session des assises n'ayant pas été ouverte, un grand nombre d'accusés n'ont pu être jugés qu'à la première session de l'année suivante. Il est donc probable que le compte de 1831, présentera une assez forte différence en plus, comparativement aux résultats de l'année précédente.

Une des eauses les plus fécondes de l'augmentation des erimes est, chez nous comme en Angleterre, la proportion toujours croissante des récidives parmi les jeunes gens condamnés pour des attentats contre les propriétés. Pendant long-temps on avait dédaigné, comme des spéculations de la science, toutes les pensées de réforme dans les lois pénales ou dans le régime des prisons. Lorsque plus tard l'administration a voulu enfin améliorer, elle a marché au hasard. Qu'en est-il résulté? En France, presque le tiers des condamnés tombe en récidive, et, et que l'on aura peine à croire, dans nos maisons centrales ou la philanthropie s'occupe presque exclusivement d'adoucir le sort matériel des détenus, le nombre des récidives est aujourd'hui plus considérable que dans les bagnes.

La statistique judiciaire, en faisant connaître un pareil état de choses, a signalé le mal : c'est au gouvernement qu'il appartient de le combattre et d'en arrêter les progrès. Le premier moyen pour y parvenir serait d'écarter d'abord tout esprit de système, de recueillir sur le régime des prisons de grandes masses de faits bien constatés, et de les livrer ensuite à la discussion. Peut-être éviterait-on, ainsi, de tenter, avec des dépenses énormes, des essais qu'il faudait abandonner plus tard.



#### INFLUENCE DU SEXE.

RAPPORT DES CRIMES ENTRE EUX, AVEC DISTINCTION DU SEXE DES ACCUSÉS.

CRIMES CONTRE LES PERSONNES. CRIMES DES HOMMES. CRIMES DES FEMMES. Sur 1,000 Sur 1,000 NATURE DES CRIMES. NATURE DES CRIMES. crimes. erimes. Blessures et coups..... 171 Assassinat..... 107 147 72 Assassinat...... Blessures et coups..... 64 Rébellion.... 110 Coups et blessures envers ascendans..... Viol sur des enfaus..... 88 62 47 Faux témoignage et subornation..... 48 44 43 Meurtre..... Crimes envers les enfans..... Empoisonnement..... 32 11 Vnies de fait envers un magistrat..... 21 Crimes envers les enfans..... Parrieide..... 12 15 15 Castration..... 16 16 Menaces sous condition..... 18 Crimes et délits politiques..... Menaces sous condition....... Crimes et délits politiques..... 19 19 Évasion de détenus..... 20 Evasion de détenus.... Contravention aux lois sur la pulice sanitaire. 2 24 Castration..... Traite des noirs..... Forfaiture..... 1,000 TOTAL ..... 1,000 CRIMES CONTRE LES PROPRIÉTÉS. C. CRIMES DES HOMMES. CRIMES DES FEMMES. D. No d'ord Sur 1,000 Sur 1,000 NATURE DES CRIMES. NATURE DES CRIMES. crimes. crimes. Vol..... 635 516 Vol domestique..... Vol domestique..... 156 362 Faux.... Faux..... 25 Incendic d'édifices.....Banqueroute frauduleuse.... Vol sur un grand chemin...... 23 Faux en écriture de commerce...... 22 13 Vol sur un chemin public..... Banqueroute frauduleuse..... 20 12 Vol dans les églises..... Incendie d'édifices..... Vol·dans les églises..... Pillage et dégat de grains..... Faux par supposition de personnes..... 10 Faux en écriture de commerce..... Faux par supposition de personnes...... Fausse mounaie.

Incendie de divers nbjets.

Pillage et dégát d'nbjets mobiliers..... Destruction de propriétés..... 13 Extorsion de signatures..... 14 Pillage et dégât de grains. . . . . . . . . . . Contrefaçon de billets de banque....... Destruction de propriétés mobilières ou imm. 1ă 16 2 17 Pillage et dégat d'ubjets mobiliers...... Soustraction et suppression de titres . . . . . . Soustraction de titres..... Concussion et corruptiun...... 19 Contrefaçon de billets de banque...... Contrefaçon de sceaux et marteaux..... 20 Détournement de deniers publies...... 3 Contrebande..... 22 Perte d'un navire par negligence...... Abus d'un blanc seing..... 1.000 TOTAL .... 1,000 TOTAL ....

п.



Les crimes étant commis plus souvent par l'homme que par la femme, l'ordre de fréquence dans lequel ils se présentent chez l'homme reste à-peu-près le même que dans le tableau 1, qui fait connaître la nature et le nombre des crimes sans distinction du sexe des accusés. Nous examinerons donc principalement ici les crimes commis par la femme.

L'infanticide fait seul les deux cinquièmes des attentats contre les personnes dont la femme se rend coupable (11, B.). C'est celui de tous qu'elle commet le plus souvent.

L'assassinat qui vient immédiatement après l'infanticide est, relativement, presque deux fois aussi fréquent pour elle que pour l'homme, bien que celui-ci en commette réellement sept fois davantage; c'est-à-dire que l'assassinat forme une fraction plus forte des crimes contre les personnes commis par la femme, que de ceux qui sont commis par l'homme, quel qu'en soit d'ailleurs le nombre réel.

Pour la femme, l'empoisonnement fait plus de 6 pour 100 des crimes contre les personnes; pour l'homme il n'en fait que la centième partie.

Ces différences résultent surtout de ce que les crimes de coups et blessures, de meurtre, de rébellion, bien plus souvent commis par les hommes, affaiblissent pour eux le rapport des crimes dont nous venons de parler, et le font paraître en même temps plus fort pour les femmes.

Les diverses espèces de vol égalent les 84 centièmes des attentats contre les propriétés commis par les hommes, et les 90 centièmes de ceux qui le sont par les femmes (11, c. p.).

Les vols domestiques forment les deux cinquièmes des vols commis par les femmes, tandis qu'ils ne forment pas même un cinquième de ceux dont les hommes se rendent coupables. En conclura-t-on que les femmes abusent une fois plus de la confiance des maîtres? Il faudrait, avant de rien décider à cet égard, savoir d'abord quel est, dans tout le royaume, le rapport des serviteurs à gages des deux sexes; mais bien qu'il soit très facile de s'en assurer dans un recensement général; on l'ignore entièrement. S'il arrivait que le nombre des femmes fût le double de celui des hommes, il en résulterait que les vols domestiques ne seraient pas plus fréquens pour les uns que pour les autres.

Les vols dans les églises font, pour les hommes et pour les femmes, la centième partie du nombre total des vols qu'ils commettent.



#### RAPPORT DU SEXE DES ACCUSÉS POUR CHAQUE CRIME.

| No d     |                                     | Sur 100<br>on en c |            | No d     |                                       | Sur 100 crimes<br>on cn compte: |     |  |
|----------|-------------------------------------|--------------------|------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------|-----|--|
| d'ordre. | NATURE DES CRIMES.                  | Par des<br>hommes. |            | d'ordre. | NATURE DES CRIMES.                    | Par des<br>hommes.              |     |  |
| 1 2      | Traite des nuirs                    | (a)<br>+100        | <b>-</b> 0 | 1 2      | Contrebande                           | +100                            | _ 0 |  |
| 3        | Viol sur des enfans                 | 99                 | i          | 3        | Contrefaçon de sceaux                 | 98                              | 2   |  |
| 4        | Bigamie                             | 98                 | 2          | 4        | Destruction de propriétés mobilières  |                                 |     |  |
| 5        | Voies de fait envers un magistrat   | 98                 | 2          | 100      | ou immobilières                       | 98                              | 2   |  |
| .6       | Menaces sous condition              | 97                 | 3          | 5        | Contrefaçon de billets de banque      | 95                              | 5   |  |
| 7        | Crimes et délits politiques         | 97                 | 3          | 6        | Faux en écriture de commerce          | 93                              | 7   |  |
| 8        | Meurtre                             | 96                 | 4          | 7        | Vol sur un chemin public              | 92                              | 1   |  |
| 9        | Blessures et coups                  | 95                 | 5          | 8        | Soustraction et suppression de titres | 90                              | 10  |  |
| 10       | Rébellion                           | 91                 | 9          | 9        | Pillage et dégât d'ubjets mobiliers   | 89                              | 11  |  |
| 11       | Assassinat                          | 89                 | 11         | 10       | Faux                                  | 89                              | 11  |  |
| 12       | Faux témoignage et subornation      | 85                 | 15         | 11       | Banqueroute frauduleuse               | 86                              | 14  |  |
| 13       | Évasion de détenus                  | 83                 | 17         | 12       | Faux par supposition de persounes     | 86                              | 14  |  |
| 14       | Coups et blessures envers ascendans | 80                 | 20         | 13       | Fausse monnaie                        | 86                              | 14  |  |
| 15       | Association de malfaiteurs          | 80                 | 20         | 14       | Incendie de divers objets             | 84                              | 1   |  |
| 16       | Mendicité avec violence             | 79                 | 21         | 15       | Vol.                                  | 83                              | 1   |  |
| 17       | Parricide                           | 64                 | 36         | 16       | Vol dans les églises                  | 78                              | 2   |  |
| 18       | Empoisonnement                      | 55                 | 45         | 17       | Extorsion de signatures               | 71                              | 2   |  |
| 19       | Crimes envers les enfans            | 50                 | 50         | 18       | Incendie d'édifices                   | 70                              | 30  |  |
| 20       | Avortement                          | 28                 | 72         | 19       | Pillage et degât de grains            | 69                              | 3   |  |
| 21       | Castration                          | 25                 | 75<br>+ 94 | 20       | Vol domestique                        | 60                              | + 4 |  |

Le tableau n indique, séparément pour chaque sexe, le rapport dans lequel sont entre eux les dissérens erimes dont le nombre total est ramené à 1,000 : celui-ci fait connaître, séparément pour chaque crime ramené à 100, la proportion suivant laquelle il est commis par les accusés des deux sexes. Ces deux rapports qui pourraient être confondus au premier coup-d'œil, sont essentiels à distinguer : le premier classe les attentats par ordre de fréquence absolue; le second, par ordre de fréquence relative.

En tête de la première eolonne (A) de ee nouveau tableau, paraissent les crimes de traite, de forfaiture, de viol, de bigamie, de voies de fait envers les magistrats, dont la plupart sont rares, mais qui sont partieuliers à l'homme. A la sin de la même eolonne se trouvent eeux d'insanticide, de eastration, d'avortement dont les nombres sont de même très inégaux, mais qui sont partieuliers à la semme. Les attentats dont la plus sorte partie est eommise par les hommes étant nécessairement ceux que les semmes commettent en moindre proportion, et réciproquement, il en résulte que l'ordre de progression est en sens inverse pour les deux sexes.

<sup>(</sup>a) Dans plusieurs tableaux, le maximum a été indiqué par le signe +, et le minimum par le signe -.



Sur 100 crimes eontre les personnes, les hommes en commettent 86 et les femmes 14. Sur un pareil nombre d'attentats contre les propriétés, les hommes en commettent 79 seulement, et les femmes 21.

Ce serait une erreur de penser que ces nombres représentent, pour chaque sexe, le degré d'énergie des penehans eriminels, de croire par exemple que, pour les attentats eontre les personnes, ees penchans sont réellement cinq fois plus développés dans l'homme que dans la femme. Il est un principe que l'on ne doit jamais perdre de vue dans des rapprochemens de ce genre : e'est de ne comparer que des faits de même nature, et placés dans les mêmes conditions. Les motifs, les sollicitations extérieures qui portent au erime, sont-ils également fréquens pour les deux sexes? Les occasions, les moyens d'exécution sont-ils ensuite également favorables? Il est évident que l'on trouve de chaque côté des conditions très différentes, et qui doivent beaucoup altérer l'exactitude des rapports que nous avons indiqués. Il est un grand nombre de erimes que la femme ne se trouve presque jamais en position de commettre; si elle ne s'en rend pas eoupable, on ne doit point en ehereher la raison dans une meilleure moralité. On s'étonnera peu qu'elle ne paraisse pas dans des affaires de coneussion, puisqu'elle n'est revêtue d'aucune charge publique; qu'elle soit rarement aceusée de faux, de corruption, de contrefaçon, de soustraction et de suppression de titres, puisqu'en général son instruction est faible, et que d'ailleurs elle est peu versée dans la connaissance des diverses transactions civiles. Après les crimes qui tiennent à la position sociale, il en est d'autres qui demandent à-la-fois de la force physique et de l'audace : le vol à main armée, la rébellion, les eoups et blessures, et le meurtre. Quand les occasions de commettre ces crimes s'offriraient à la femme aussi souvent qu'à l'homme, elle serait fréquenment arrêtée par le sentiment de sa faiblesse et par la crainte du danger. Mais ces occasions sont pour elle infiniment plus rares, et pour ne parler que du meurtre et des coups et blessures qui seuls forment les deux einquièmes des erimes eontre les personnes commis par les hommes, ils sont ordinairement, comme on le verra dans le tableau des motifs (vii, B. C.), la suite de querelles dans les lieux publies, de rixes et de rencontres fortuites où presque jamais les femmes ne se trouvent mèlées. Les rivalités de commerce et d'industrie, les querelles de compagnonage sont aussi une eause très fréquente de blessures et de meurtre qui n'existe pas non plus pour les femmes.

Il est impossible, dans l'état actuel de la statistique judiciaire, de tenir compte de ces différences; toutefois, si l'on accorde qu'en général la femme a plus de moralité que l'homme, il faut reconnaître aussi qu'en réalité, il y a moins de disproportion qu'on ne le suppose, dans la force des penchans criminels chez les deux sexes. Les résultats suivans feront ressortir le caractère propre aux attentats commis par les femmes.

Les crimes de coups et blessures, d'assassinat et de meurtre sont commis par l'homme dans une plus forte proportion que le parricide ou l'empoisonnement.



C'est le contraire pour la femme. Tandis qu'elle ne se rend coupable que d'un vingtième des meurtres, d'un vingt-cinquième des coups et blessures, elle commet le dixième des assassinats ou des meurtres prémédités, le quart des coups et blessures contre les ascendans, plus du tiers des parricides, et presque la moitié des empoisonnemens.

A mesure que le danger diminue, elle devient plus entreprenante. Si elle ne commet que 5 pour 100 des crimes de coups et blessures, et 8 pour 100 des vols sur un chemin public, elle commet d'un autre côté, 17 pour 100 des vols ordinaires, 22 pour 100 des vols dans les églises, et, sans y comprendre encore les infanticides, la moitié des attentats contre les jeunes enfans.

Plus des trois cinquièmes des empoisonnemens entre époux sont commis sur le mari par la femme seule ou aidée de complices.

Sur 100 attentats à la vie de l'un des époux par l'autre, on en compte environ 60 par le mari, et 40 par la femme; mais pour la femme, les quatre cinquièmes sont prémédités, tandis qu'il n'y en a que les trois cinquièmes de prémédités par le mari.

Lorsque par suite de querclles et de discussions de famille, mais non dans le cas d'adultère, l'un des époux attente aux jours de l'autre, s'il trouve des complices dans l'intérieur de la famille, ce sont presque toujours des femmes.

L'opinion qu'en général on a des marâtres dont le nom seul parmi nous est devenu presqu'une injure, est justifiée par les faits, car lorsque des enfans d'une première union sont tués par le nouvel époux, c'est presque toujours par la seconde femme de leur père.

La mauvaise direction des affections naturelles et la vivacité des sentimens auxquels la femme se laisse souvent entraîner, paraît être pour elle la cause la plus commune des attentats contre les personnes, attentats dont la nature est ensuite déterminée par sa faiblesse. On a pu le remarquer déjà par ce qui précède; mais en voici une preuve nouvelle et bien extraordinaire: c'est qu'il y a des femmes qui tuent leurs enfans par tendresse, et uniquement pour les soustraire aux peines de la vie. Ces femmes, dira-t-on, sont donc aliénées? Rien dans leur conduite antérieure ne peut le fait soupçonner, elles considèrent leur crime comme un acte de dévoûment; elles le méditent longuement et l'exécutent avec sang-froid. Aussitôt après elles se donnent la mort.



# INFLUENCE DE L'AGE.

DISTRIBUTION DES CRIMES AUX DIFFÉRENS AGES, PAR PÉRIODE DE DIX ANNÉES.

|              | ANS.                 | Snr<br>1,000       | 348<br>102<br>102<br>102<br>102<br>103<br>111<br>111<br>111<br>11000<br>1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | ANS.                 | Sur<br>1,000       | 1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | AU.DESSUS DE 70 ANS. | NATURE DES CRIMES. | Viol sur des eufans- Hersures et coups- Mourtre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | AU-DESSUS DE 70 ANS. | NATURE DES CEIMES. | Vol.  Faux.  Vol domestique.  Vol domestique.  Faux par Afraduleuse.  Gotcussion  Faux par supposit.  Fen cert. de comm.  Vol sur na chi publ.  Flang de propr.  Vol dars les chiese.  Extrosion the signes.  Extrosion the signes.  Extrosion the signes.  Extrosion the signes.  Fillage d'obj. mob.  Autres crimes.                                                                                                   |
|              |                      | Sar<br>1,000       | 473<br>459<br>459<br>459<br>99<br>99<br>93<br>44<br>44<br>44<br>44<br>44<br>44<br>44<br>44<br>44<br>44<br>44<br>44<br>44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •            |                      | Sur<br>1,060       | 000 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | DE 60 A 70.          | NATURE DES CRIMES. | Meurtre. Viol sur des enfans Assestraft. Blessures et coups Faux temoignage. Rebellion. Infanticide. Avortwinent. Avortwinent. Avortwinent. Associat. de malfait. Bless. env. ascend. Associat. de malfait. Bless. env. avoidence. Associat. de malfait. Mind. av. violence. Autres crimes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | DE 60 A 70.          | MATURE DES CRIMES. | Vol.  Yol domestique. Faux. Faux. Inscribed digiticas Bang. Traudulense. Vol sur un ch. publ. Faux par approprient de propr. Vol dans les eglises Incend. de div. obj. Extorsion de signat. Fringe de grans. Coutref. de sceaux. Fillage d'obj. mob. Autres erimes.                                                                                                                                                      |
|              |                      | Sur<br>1,000       | 183<br>183<br>88<br>88<br>88<br>176<br>33<br>32<br>34<br>145<br>145<br>145<br>16<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                      | Snr<br>1,000       | 451<br>490<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INES.        | DE 50 A 60.          | NATURE DES CRIMES. | Mourtre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROPRIÉTÉS.  | DE 50 A 60.          | AATURE DES CRIMÉS. | Vol.  Vol domestique.  Faux.  Bany.  Fan frauduleuse.  Concussion.  Vol Sie un ch. publ.  Larcalite d'edhete.  Faux par supposit.  Fausse monnie.  Foldais Jes egises.  Pillage de graus.  Incend. de div. obj.  Destr depropr. mob.  Outred, de sceaux.  Pillage de sceaux.  Pillage de sceaux.  Pillage de occart.  Pillage de occart. |
| PERSONNES    |                      | Sur<br>1,000       | 191<br>133<br>100<br>69<br>69<br>69<br>141<br>129<br>139<br>141<br>141<br>141<br>141<br>141<br>141<br>141<br>141<br>141<br>14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ROPR         |                      | Sar<br>1,000       | 419<br>419<br>419<br>419<br>419<br>419<br>419<br>419<br>419<br>419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CONTRE LES P | DE 40 A 50           | NATURE DES CRIMES. | Meurice. Rebellion. Rebellion. Rebellion. Rebellion. Rebellion. Fearx femoignage. Fearx femoignage. Fresh and des adultes. Infanticide. Empoisonagement. Associat de malfait. Biganie. Mendicité. Crim. env. des enf. Avortement. Avortement. Voies de fait, etc. Voies de fait, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONTRE LES P | DE 40 A 50           | NATURE DESCRIMES.  | Vol.  Vol domestique.  Faux.  Vol sur un cli publ.  Banq. frauduleuse.  F. on cert. de comu.  Goneusign.  Faux par supposit.  Faux par supposit.  Extorsion de signat.  Vol dans les eglises.  Bestruct. de propr.  Fillage de grains.  Incend. de div. obj.  Contref. de secaux.  Fillage d'obj. mob.  Autres crimes.                                                                                                   |
| ES CO        |                      | Sar<br>1,000       | 179<br>152<br>110<br>132<br>140<br>133<br>140<br>153<br>153<br>153<br>153<br>153<br>153<br>153<br>153<br>153<br>153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ES CO        |                      | Sur<br>1,000       | 599<br>177<br>588<br>558<br>553<br>577<br>110<br>110<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CRIMES       | DE 30 A 40.          | NATURE DES CRIMES. | Blessnres et coups. Assassinat.  Menrire.  Merkelion.  Viol sur des edians.  Und sur des edians.  Bless. env ascend.  Empoisonnenent.  Crim. cnv. des enf.  Associat. de malfait.  Parricide.  Mend. av. violence.  Mend. av. violence.  Asvorement.  Voies de fait, etc.  Autres eriutes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CRIMES       | DE 30 A 40.          | NATURE DES CRIMES. | Vol.  Vol domestique.  Faux.  Faux.  Fen erit, de comm Bang. frandeleuse.  Incendie d'édifices.  Lanex mounie.  Londanx les gipties.  Faux par supposit.  Concussion  Extorsion de signat.  Pillage de grains.  Incend de div. obj.  Destruct. de propr.  Contrel. de secoux.  Pillage dobj. mob.  Autres erines.                                                                                                        |
|              |                      | Sur<br>1,000       | 218<br>157<br>111<br>1111<br>1011<br>1011<br>1011<br>1011<br>1011<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                      | Sur<br>1,000       | 2277<br>2377<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | DE 24 A 30.          | NATURE DESCRIMES   | Blessures et coups. Restasinat. Rebetflont. The set des adultes. Infanticide. Infan |              | DE 21 A 50.          | NATURE DES CRIMES. | Vol.  Vol domestique.  Yol sur un ch. publ.  F. en écrit. de comu.  Banq. frauduleuse.  Vol dans les églises,  Faux pars supposit.  Inéradie d'édlitéese.  Fausse mounaice.  Pillage de grains.  Extorsion de signat.  Destruct. de propr.  Destruct. de propr.  Destruct. de div. obj.  Pillage d'obj. mob.  Coutret. de sceux.  Coutres crimes.                                                                        |
|              | ANS.                 | Sar<br>1,000       | 1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | ANS.                 | Snr<br>1,000       | 2116<br>2117<br>2117<br>217<br>217<br>217<br>217<br>217<br>217<br>217<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Α.           | AU-DESSOUS DE 21 A   | MATURE DES CRIMES. | Blessures et comps. Vol sur des adultes. Vol sur des cufans. Assassinat Rébellion. Infanicide. Infanicide. Associat, de malfait. Faux temoignage. Empiosonement. Voues de fait, etc. Nend. av. violeuce. Crim. env. des enf. Parricide. Avortement. Bigamic. Arotement. Bigamic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ř            | AU-DESSOUS DE 21 A   | NATURE DES CRIMES. | Vol.  Vol domestique.  Vol dans les eglists. Faux. Incendie d'édifice. F. en écrit. de voum. Fliage de grains. Incend. de dir. obj. Faux par supposit. Faux par supposit. Fauxe monnaie. Fauxe monnaie. Fauxe monnaie. Fauxe monnaie. Extorsion de signat. Contret de secaux. Concussion. Autres crimes.                                                                                                                 |
|              | _                    | Nº d'ord.          | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 4                    | N° d'ord.          | 4464664890444444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



# Influence de l'âge.

Ce tableau fait connaître l'ordre dans lequel se présentent les crimes à chaque âge de la vie. Cet ordre ne reste sans doute pas le même pour l'homme et pour la femme; la distinction simultanée de l'âge et du sexe des accusés serait donc importante; mais les documens que l'on possède sur ce sujet ne permettent de l'établir qu'imparfaitement, et seulement pour la masse totale des crimes. Voici les principaux résultats qu'offre l'analyse de ces documens. Nous les présenterons d'une manière, absolue et sans avoir égard à la distribution de la population par sexe et par âge qui, chez nous, n'est pas exactement connue. (1)

Le maximum des crimes tombe, séparément pour les deux sexes, entre vingt-cinq et trente ans. Presque le cinquième de leur nombre total est commis dans cette courte période de cinq années (PL. VII, A.).

Les penchans criminels sont plus tôt développés chez l'homme que chez la femme. Comparativement, ils acquièrent chez celui-ci une plus grande énergie entre seize et vingt-et-un ans. D'un autre côté, ils s'affaiblissent aussi plus rapidement que chez la femme, particulièrement après trente-cinq ans. Sur 1,000 crimes commis par l'homme, on en compte, au-dessous de seize ans, 19; de seize à vingt-et-un ans, 169; de vingt-et-un ans à vingt-cinq, 162; sur un pareil nombre de crimes commis par les femmes, il ne s'en trouve, pour les mêmes âges, que 14, 135 et 158.

Jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, chaque période de cinq années offre, comme on le voit, un nombre proportionnel d'attentats plus considérable pour l'homme; cet excédant devient plus sensible encore si l'on tient compte des affaires criminelles qui déjà, pour les hommes de vingt à vingt-cinq ans, sont enlevées à la juridiction commune et portées devant les tribunaux militaires et maritimes. Depuis vingt-cinq ans, et surtout depuis trente ans jusqu'à cinquante, il devient au contraire plus élevé pour la femme. Sur 1,000 crimes, on en compte alors successivement pour elle, 185, 148, 117, 84, 66; tandis que pour l'homme, il ne s'en trouve plus que 182, 144, 91, 76 et 59. Après cinquante ans, les rapports ue diffèrent presque plus chez les deux sexes jusqu'à la fin de la vie, c'est-à-dire que, dans un même nombre d'années, les hommes et les femmes commettent une fraction pareille du nombre total des crimes dont ils se rendent coupables pendant la durée entière de leur existence. Il sera difficile d'expliquer de pareilles différences tant qu'on ignorera sur quelle cspèce de crimes elles portent particulièrement.

Examinons maintenant la distribution des crimes aux différens âges et par période

<sup>(1)</sup> M. Quételet, qui a déjà publié, sur la statistique générale des Pays-Bas, des éerits remarquables par un sage esprit de critique et de réserve, a inséré dans le dernier volume des mémoires de l'académie de Bruxelles, des Recherches sur le penchant au crime aux dissérens ages. Les résultats de ce travail s'accordent parsaitement avec les nôtres qui sont d'ailleurs présentés sous une forme différente.



de dix années sans distinction de sexe. Iei, les erimes étant ramenés à 1,000 pour ehaque eolonne, les résultats sont parfaitement comparables sans qu'il y ait à établir aucun rapport avec la population.

Parmi tous les attentats contre les personnes, commis par les accusés des deux sexes âgés de moins de vingt-et-un ans, ceux de blessures et coups, de viol sur les adultes et de meurtre sont les plus fréquens (iv, a.). De vingt-et-un à trente ans, on trouve ensuite les blessures et coups, le meurtre et l'assassinat. Ces trois crimes dont l'ordre est seulement transposé quelquefois, se présentent invariablement les premiers depuis vingt-et-un ans jusqu'à soixante; mais après cet âge, l'assassinat, les coups et blessures deviennent un peu plus rares, ils s'abaissent, et sont alors remplacés par les attentats à la pudeur qui paraissent au premier rang chez les accusés âgés de plus de soixante-dix ans.

Pour faire appréeier plus faeilement la fréquence relative des erimes à chaque âge, on en a marqué plusieurs de lignes diversement coloriées qui permettent de suivre leur développement respectif, depuis la jeunesse jusqu'à la fin de la vie.

Dans la première eolonne, au-dessous de vingt-et-un ans, le viol sur les adultes, marqué d'une ligne noire, paraît en second ordre. De vingt-et-un ans à trente, et de trente à quarante, il n'est plus qu'en einquième ordre; il desceud au septième rang après quarante ans, et ensin au onzième après soixante. Dans la même colonne, et au-dessous, le viol sur les ensans, marqué d'une ligne rouge, paraît en quatrième ordre, et suit, jusqu'à quarante ans, une direction parallèle à celle du viol sur les adultes; mais après cet âge les deux lignes se croisent: les attentats à la pudeur sur les ensans, qui avaient diminué jusque-là, deviennent tout-à-coup plus nombreux; de quarante à cinquante ans, ils reparaissent en cinquième ordre comme après vingt-et-un ans; ils sont au second rang pendant les dix années suivantes, et ils s'élèvent ensin au premier, à l'âge de soixante-dix ans à quatre-vingts et au-dessus.

L'assassinat (marqué d'une ligne brune), assez rare au-dessous de vingt-et-un ans, devient, entre quarante et einquante ans, le plus fréquent des attentats contre les personnes; ce n'est cependant pas alors qu'on en commet récllement le plus grand nombre, mais bien entre vingt-et-un et trente ans. Après soixante ans, il fait une moindre partie du nombre total des crimes; la diminution est du reste beaucoup moins forte que ne le ferait supposer l'abaissement de la ligne ronge. Car dans la dernière colonne, les nombres, à l'exception toutefois du premier, sont trop faibles pour être déjà considérés comme l'expression d'une loi.

Le parrieide semblerait devoir descendre dans chaque colonne, à mesure qu'on avance en âge; cependant, il n'occupe que le quinzième rang dans la série des crimes commis avant vingt-et-un ans; il s'élève au quatorzième après cinquante ans, au neuvième après soixanté. Non-seulement il est placé plus haut dans les dernières colonnes, ce qui pourrait s'expliquer dans le cas où la diminution de quelques crimes les ferait descendre au-dessous de celui-ci, sans que son rapport avec la totalité des



attentats fût d'ailleurs affaibli; mais ce rapport, loin de rester sixe, augmente assez régulièrement. Il n'est que de 5 sur 1,000 avant vingt-et-un ans, il s'élève à 8 de vingt-et-un à trente ans, à 9 de trente à quarante; il est ensin de 10 sur 1,000 après cinquante ans, et de 21 après soixante ans.

Le père ayant, en général, environ vingt-einq ans de plus que le fils, on pourrait croire que la plupart des parricides sont commis sur des vicillards nonagénaires. Au premier abord, cette opinion semble résulter des faits; néanmoins elle ne serait pas entièrement fondée, par la raison qu'ici l'âge des fils est souvent confondu avec celui des complices qui est ordinairement plus élevé.

Le vol est, à tout âge, le plus fréquent des attentats contre les propriétés (IV, B.). C'est aussi le moyen le plus faeile de s'emparer de la chose d'autrui. Le vol domestique occupe le second rang jusqu'à soixante-dix ans; il diminue alors, parce qu'il y a bien moins d'occasions de le commettre. Du reste, si, comme nous l'avons dit plus haut, on ignore quel est en France le rapport des serviteurs à gages des deux sexes, on ne sait pas davantage quelle est leur distribution par âge. On peut croire cependant qu'ils sont peu nombreux dans un âge avancé.

Au-dessous de viugt-et-un ans, le vol sur un ehemin publie vient immédiatement après le vol domestique. Après cet âge, il est dépassé par le faux, et il reste en quatrième ordre jusqu'à einquante ans; il descend alors, et fait place à la banqueroute frauduleuse, aux faux en écriture de commerce, à la concussion, puis aux faux par supposition de personnes et aux incendies, attentats pour lesquels la force physique n'est pas nécessaire, et qui, en outre, ne mettent pas en danger la vie du compable.

Les vols dans les églises sont à tout âge les plus rares des vols, c'est pendant la jeunesse qu'ils sont placés le plus haut dans la série des crimes eontre les propriétés. Après soixante-dix ans, ils n'occupent plus que le dernier rang.

Les crimes de fausse monnaie, d'incendie et de concussion, sont propres à la vieillesse; celui de concussion surtout, qui n'est qu'au dix-septième rang an-dessons de ving: et-un ans, s'élève progressivement, à mesure qu'on avance en âge, et paraît en quatrième ordre après soixante ans.

On n'a pas multiplié davantage les lignes coloriées, afin d'éviter la confusion; il est d'ailleurs facile de suivre maintenant le développement des autres crimes avec l'âge, en négligeant toutefois les derniers de chaque colonne, et ceux qui sont les plus rares après soixante-dix ans.



### INFLUENCE DE L'AGE.

CRIMES PROPRES A CHAQUE AGE, POUR LES DEUX PÉRIODES EXTRÊMES.

|                                                                                           |                      |                                                                             |                                                                                                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      | V.                                                                                 |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                           |                      | CRIMES                                                                      | CONTRE                                                                                         | LES                                             | PERSONNES.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                    |  |  |
| Α.                                                                                        | CRIMES DES JEUN      | ES GENS.                                                                    |                                                                                                | в.                                              | CRIMES DES VIEI                                                                                                                                                                                                                                                 | LLARDS.                                              |                                                                                    |  |  |
| No d'ord.                                                                                 | NATURE DES GRIMES.   |                                                                             | mes de chaque<br>est commis :                                                                  | No d                                            | NATURE DES CRIMES.                                                                                                                                                                                                                                              | Sur 1,000 crimes de chaq<br>nature, il en est commis |                                                                                    |  |  |
| ord.                                                                                      | RATURE DES VIRGIES.  | Avant 25 ans. Après 25 an                                                   |                                                                                                | d'ord.                                          | NATURE HES CRIMES.                                                                                                                                                                                                                                              | Après 60 aus.                                        |                                                                                    |  |  |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17 | Viol sur des adultes | Viol sur des enfans                                                         | + 108<br>87<br>86<br>86<br>63<br>54<br>43<br>42<br>42<br>38<br>32<br>31<br>29<br>24<br>23<br>7 |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                    |  |  |
| C.                                                                                        | CRIMES DES JEUN      | ES GENS.                                                                    |                                                                                                | D.                                              | CRIMES DES VIEI                                                                                                                                                                                                                                                 | LLARDS.                                              |                                                                                    |  |  |
| No d'                                                                                     | NATURE DES GRIMES.   |                                                                             | mes de chaque<br>est commis :                                                                  | No d'ord.                                       | NATURE DES CRIMES,                                                                                                                                                                                                                                              | Sur 1,000 cri                                        | mes de chaqi<br>est commis                                                         |  |  |
| d'ord.                                                                                    |                      | Avant 25 ans.                                                               | Apres 25 ans.                                                                                  | ord.                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Après 60 ans. Avant 60                               |                                                                                    |  |  |
| .1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11                                    | Vol dans les églises | + 443<br>439<br>377<br>340<br>308<br>290<br>264<br>204<br>200<br>167<br>154 | 557<br>561<br>623<br>660<br>692<br>710<br>733<br>798<br>800<br>833<br>846<br>857               | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10 | Concussion et corruption.  Fausse monnaie. Incendie de divers ubjets Faux par supposit, de personnes. Destr. de propr. mobil, uu imm. Faux. Incendie. Banqueroute frauduleuse Faux en ceriture de commerce. Pillage et dégât de grains Vol Vol dans les églises | + 136 93 86 81 78 78 77 50 29 29 28 26               | - 864<br>907<br>994<br>919<br>922<br>922<br>923<br>950<br>971<br>971<br>972<br>974 |  |  |

Les crimes propres à chaque âge ne sont pas nécessairement ceux qui se trouvent les plus fréquens à cet âge, mais bien ceux qui sont commis alors dans une plus forte proportion que dans le reste de la vie, quel que soit d'ailleurs leur rapport avec le nombre absolu des autres crimes. C'est une distinction analogue à celle qui a été déjà faite, en parlant de l'influence du sexe (III, A. B.), et où l'on a vu que certains



attentats propres aux femmes, par exemple, peuvent être fort rares, tandis que d'autres qui, numériquement, viennent pour elles aux premiers rangs, peuvent cependant être commis plus souvent par les hommes.

Dans ces deux tableaux, on ne considère donc plus la fréquence absolue des crimes à chaque âge, mais leur distribution relative, sans avoir égard à leurs nombres respectifs qui sont tous ramenés à 100 pour faciliter les comparaisons.

Les attentats à la pudeur sur les adultes sont, de tous les crimes contre les personnes, ceux dont la plus grande partie se commet avant vingt-cinq ans (v, A.). Les associations de malfaiteurs viennent ensuite, puis les voies de fait sur des magistrats siégeant à l'audience, et enfin les attentats à la pudeur sur des enfans âgés de moins de quinze ans. L'empoisonnement, le faux témoignage, la mendicité avec violence, sont les crimes commis en plus faible proportion par les jeunes gens.

Parmi les attentats contre les personnes dont les vieillards se rendent coupables, on trouve d'abord, comme dans le tableau précédent, le viol sur des enfans; on a vu que c'est de tous les erimes contre les personnes, celui qui est pour eux le plus fréquent, c'est encore celui qu'après soixante ans, ils commettent dans une proportion plus forte qu'aucun autre. Il est pénible, assurément, de voir se reproduire ainsi, toujours aux premiers rangs, un attentat si contraire aux sentimens de respect que doit inspirer la vieillesse; mais il est marqué d'ailleurs d'un tel caractère de sottise et de faiblesse, que bien souvent il pourrait être considéré comme un signe de démence sénile.

On a remarqué dans le tableau (IV, B.) que le vol dans les églises qui, après les autres vols, est, au-dessous de vingt-et-un ans, le plus fréquent des attentats contre les propriétés, diminue ensuite progressivement, et en devient un des plus rares après soixante-dix ans. On voit ici que c'est encore celui de tous ces attentats qui est le plus particulier aux jeunes gens, puisque près de la moitié en est commise par des accusés âgés de moins de vingt-cinq ans. C'est au contraire un de ceux dont la plus faible proportion est commise par des accusés au-dessus de soixante ans. A quoi faut-il attribuer une pareille opposition? Peut-être à ce que les idées religieuses ont plus de puissance dans la vieillesse. Mais s'il en est ainsi, comment les attentats, au lieu de devenir moins graves, prennent-ils alors un caractère de dépravation, de perversité plus prononcé qu'auparavant? c'est que souvent, affaibli par les années, et frappé de vagues appréhensions de l'avenir, l'homme peut respecter tout ce qui se rattache au culte, et même se livrer à des pratiques extérieures de religion sans pour cela réformer en rien sa conduite.



### INFLUENCE DES SAISONS.

VI. CRIMES CONTRE LES PERSONNES. CRIMES CONTRE LES PROPRIÉTÉS. Sur 1,000. Sur 1.000 Sur 1,000. Sur 1,000. 102 Décembre. . Décembre. . HIVER. . 69 221 279 HIVER. . Janvier. . . 96 Janvier. . . 70 81 Février. . Février. . 85 84 PRINTEMPS 78 255 PRINTEMPS 75 -236 Mai . . . Mai . . . 77 78 Juin. . 99 Juin. . +283 ETĖ. . 71 Juillet . 89 ETÉ. . 231 Juillet . Août. . 95 82 Août. . Septembre . 88 Septembre 80 +254 241 AUTOMNE. Octobre. . . 75 Octobre. . . 85 AUTOMNE. . 78 89 Novembre. . Novembre. . 1,000 1,000 1,000 1,000 TOTAUX. . TOTAUX. .

Le plus grand nombre des attentats contre les personnes est commis en été; e'est en hiver qu'il y en a le moins. Le printemps et l'automne en présentent un nombre à-pen-près égal (vi, A. — PL. vii, C.).

De tous les crimes contre les personnes, l'attentat à la pudeur est celui pour lequel l'influence des saisons est le plus évidente. Sur 100 erimes de cette espèce, on en compte en été, 36; au printemps, 25; en automne, 21; et en hiver, 18 seulement.

Si cette distribution était, comme on pourrait le eroire, un effet indirect des variations de température, les erimes contre les personnes seraient plus nombreux lorsque la température moyenne est le plus élevée, par eonséquent, dans les mois de juillet et d'août, tandis que ee n'est pas alors qu'ils le sont ordinairement, mais dans le mois de juin.

Le maximum du nombre des crimes contre les personnes, qui peut néanmoins être lié à l'élévation de la température, paraîtrait coincider davantage avec la longueur des jours. On pourra s'en assurer dans quelques années, en faisant par mois, des relevés particuliers pour les divers attentats.

L'infanticide est plus fréquent au printemps et en hiver, qu'en été on en automne. Dans le cas où cette distribution se maintiendrait à l'avenir, elle s'expliquerait aisément, puisque e'est à-peu-près celle des naissances les plus nombreuses. Le mois de mars qui voit commettre le plus d'infanticides est, après celui de février, celui qui compte aussi le plus de naissances.

Les crimes contre les propriétés se présentent à-peu-près en ordre inverse des crimes contre les personnes, de sorte que souvent le minimum des uns coıncide avec le maximum des autres (VI, B.—PL. VII, D.).

C'est en été que les crimes contre les personnes sont le plus fréquens; c'est également pendant cette saison qu'a lieu le plus grand nombre d'admissions dans la maison royale



de Charenton. Faut-il en conclure qu'il existe, comme on l'a dit, des rapports entre les aliénés et les criminels? que les mêmes causes peuvent troubler l'intelligence et pervertir la volonté? Quand la coîncidence que l'on a cru remarquer existerait en effet, et même se reproduirait pour des nombres beaucoup plus forts, elle ne suffirait point, ce nous semble, pour résoudre la question. En effet, comme il s'écoule un temps plus ou moins long entre l'époque où le délire éclate et celle où l'on se décide à éloigner l'aliéné de sa famille, et que d'ailleurs la maison de Charenton reçoit ses malades de toutes les parties de la France, il en résulte qu'en général, les admissions du mois de juin font remonter à-peu-près au mois de mai, l'invasion de la folie.

Des rapprochemens entre les aliénés et les criminels, considérés particulièrement sous le rapport du sexe et de l'âge, seraient sans doute d'un grand intérêt. Nous observerons toutesois qu'une partie des recherches statistiques sur lesquelles il faudrait s'appuyer ne méritent pas beaucoup de consiance, car elles ne concernent guère que les établissemens publics de la capitale, et n'apprennent rien sur les aliénés renfermés dans les prisons et les hospices des départemens, ni sur ceux qui sont traités au sein de leur famille. Par conséquent, plusieurs des résultats qu'elles présentent peuvent être exceptionnels, c'est-à-dire, se rapporter sculement à une certaine classe d'aliénés. M. le docteur Esquirol, à qui l'on doit les statistiques de Charenton, de Bicêtre et de la Salpétrière, et qui recherche avec tant de zèle tout ce qui peut être utile à l'étude des maladies mentales, reconnaît lui-même combien sont incomplets et insuffisans les documens que nous possédons sur ce sujet (1). Plusieurs fois il a sollicité de l'administration supérieure, la publication d'une statistique générale de l'aliénation mentale en France. Ce travail commencé en 1818, sur le plan qu'il avait tracé, a été depuis interrompu; espérons que bientôt il sera terminé, et que nonseulement il amenera la solution d'importantes questions de philosophie morale, mais que surtout il répandra quelque lumière sur le traitement de l'une des plus tristes infirmités qui puissent frapper l'espèce humaine.

<sup>(1)</sup> Esquirol. Remarques sur la statistique des aliénés (Ann. d'hygiène publique et de med. légale. Décemb. 1830).

— Idem. De l'état des aliénés en France, et des moyens d'améliorer leur sort. (Paris, 1818, in-8°.)



# MOTIFS DES CRIMES CAPITAUX.

# A. ORDRE DES MOTIFS APPARENS, VII.

DES CRIMES D'EMPOISONNEMENT, DE MEURTRE, D'ASSASSINAT ET D'INCENDIE, CLASSÉS PAR FRÉQUENCE.

| Nº d'ordre. |                                                                    | Sur 1 | ,000 crimes. |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| I.          | Haine Vengeance Ressentiment                                       |       | 264          |
| II.         | Dissensions domestiques Haine entre parens                         |       | 143          |
| III.        | Querelles au jeu ou dans des lieux publics                         |       | 113          |
| IV.         | Vol (pour l'exécuter ou en assurer l'impunité)                     |       | 102          |
| v.          | Querelles et rencontres fortuites                                  |       | 91           |
| VI.         | Discussions d'iutérêt ou de voisinage                              | •     | 80           |
| VII.        | Adultère                                                           | •     | 64           |
| VIII.       | Débauche.—Concubinage.—Séduction                                   |       | 53           |
| IX.         | Desir de recueillir une succession ou d'éteindre une rente viage   | re.   | 26           |
| X.          | Desir de toucher une prime d'assurance sur la vie ou les propriéte | ės .  | 25           |
| XI.         | Amour dédaigné ou contrarié Refus de mariage                       |       | 20           |
| XII.        | Jalousie                                                           |       | 16           |
|             | TOTAL                                                              |       | 1,000        |

# B. ORDRE DES MOTIFS APPARENS, AVEC DISTINCTION DES CRIMES.

|                             | EMPOISONNEMENT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    | ASSASSINAT.                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                           | Adultére                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 349                                                | 1 Haine.—Vengeance.—Ressentimen1 218                                                                                                                                                                                                |
| 2                           | Dissensions domestiques Haine entre parens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 320                                                | 2 Vol 214                                                                                                                                                                                                                           |
| 3                           | Desir de recueillir une succ. ou d'éteind. une rente viag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120                                                | 3 Dissensions domestiques. — Haine entre parens 150                                                                                                                                                                                 |
| 4                           | HaineVengeanceRessentiment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97                                                 | 4 Querelles au jeu ou dans des licux publics 94                                                                                                                                                                                     |
| 5                           | Débauche.—Concubinage.—Séduction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 57                                                 | 5 Adultère 9                                                                                                                                                                                                                        |
| 6                           | Vol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17                                                 | 6 Débauche.— Concubinage.— Séduction 7:                                                                                                                                                                                             |
| 7                           | Amour dédaigné ou contrariéRefus de mariage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17                                                 | 7 Discussious d'intérêt ou de voisinage 59                                                                                                                                                                                          |
| 8                           | Desir de toucher une prime d'assurance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12                                                 | 8 Desir de recueillir une suce, ou d'éteind, une rente viag.                                                                                                                                                                        |
| 9                           | Jalousie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11                                                 | 9 Jalousie                                                                                                                                                                                                                          |
| 10                          | Querelles au jeu ou dans des lieux publics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | 10 Amour dédaigné ou contrarié.—Refus de mariage 2                                                                                                                                                                                  |
| 11                          | Querelles et rencontres fortuites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29                                                 | 11 Querelles et rencontres fortuites                                                                                                                                                                                                |
| 12                          | Discussions d'intérêt on de voisinage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                                                 | 12 Desir de toucher une prime d'assurance                                                                                                                                                                                           |
|                             | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000                                              | Тотац                                                                                                                                                                                                                               |
|                             | MEURTRE,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    | INCENDIE.                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                           | HaineVengeanceRessentimeut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 305                                                | 1 HaiueVengeanceRessentiment                                                                                                                                                                                                        |
| 2                           | Querelles et rencontres fortuites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 214                                                | 2 Desir de toucher une prime d'assurance 19                                                                                                                                                                                         |
| 3                           | Querelles au jeu ou dans les lieux publics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 177                                                | 3 Discussions d'intérêt ou de voisinage                                                                                                                                                                                             |
|                             | Dissensions domestiques Haine entre parens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 119                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4                           | The state of the s |                                                    | 4 Dissensions domestiques.—Haine entre parens 11                                                                                                                                                                                    |
| 5                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 86                                                 | 4 Dissensions doniestiques.—Haine entre parens 11 5 Débauche.—Concubinage.—Séduction 5                                                                                                                                              |
| 5                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5                           | Discussions d'intérêt ou de voisinage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 86                                                 | 5 Débauche.—Concubinage.—Séduction 5                                                                                                                                                                                                |
| 5                           | Discussions d'intérêt ou de voisinage Débauche.— Concubinage.— Séduction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 <sub>6</sub>                                     | 5 Débauche.—Concubinage.—Séduction                                                                                                                                                                                                  |
| 5                           | Discussions d'intérêt ou de voisinage  Débauche.— Concubinage.— Séduction  Vol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 <sub>6</sub><br>3 <sub>6</sub><br>3 <sub>5</sub> | 5 Débauche.—Concubinage.—Séduction                                                                                                                                                                                                  |
| 5<br>6<br>7<br>8            | Discussions d'intérêt ou de voisinage  Débauche.— Concubinage.— Séduction  Vol  Adultère  Amour dédaigne ou contrarié. — Refus de mariage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86<br>36<br>35<br>14                               | 5 Débauche.—Concubinage.—Séduction.       5         6 Amour dédaigné ou contrarié.—Refus de mariage.       4         7 Vol.       3         8 Jalousie.       3                                                                     |
| 5<br>6<br>7<br>8<br>9       | Discussions d'intérêt ou de voisinage  Débauche.— Concubinage.— Séduction  Vol  Adultère  Amour dédaigne ou contrarié. — Refus de mariage  Jalousie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 86<br>36<br>35<br>14<br>6<br>5                     | 5 Débauche.       Concubinage.       5         6 Amour dédaigné ou contrarié.       4         7 Vol.       3         8 Jalousie.       3         9 Adultère.       2                                                                |
| 5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10 | Discussions d'intérêt ou de voisinage  Débauche.— Concubinage.— Séduction  Vol  Adultère  Amour dédaigné ou contrarié. — Refus de mariage  Jalousie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 86<br>36<br>35<br>14<br>6<br>5                     | 5 Débauche.       Concubinage.       5         6 Amour dédaigné ou contrarié.       4         7 Vol.       3         8 Jalousie.       3         9 Adultère.       2         10 Querelles au jeu ou dans des lieux publics.       2 |



### c. ORDRE DES CRIMES,

D'EMPOISONNEMENT, DE MEURTRE, D'ASSASSINAT ET D'INCENDIE, CLASSÉS D'APRÈS LEURS MOTIFS APPARENS.

| I. Crimes commis par suite de haine.—<br>Vengeance.—Ressentiment. | ▼. Querelles et veneontres fortuites.        | IX. Desir de recucillir unc succes-<br>sion ou d'éteindre une rente viag. |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 Meurtre                                                         | 1 Meurtre                                    | 1 Assassinat                                                              |
| 1 Assassinat                                                      | 1 Meurtre                                    | 1 Incendic                                                                |
| III. Querelles au jeu ou dans des lieux publics.                  | VII. Adultère.                               | XI. Antour dédaigné ou contravié.<br>— Refus de mariage.                  |
| 1 Meurtre                                                         | 1 Assassinat                                 | 1 Assassinat                                                              |
| IV. Vol.                                                          | VIII. Débauche.—Concubinage.<br>— Séduction. | XII. Jalousie.                                                            |
| 1 Assassinat                                                      | 1 Assassinat                                 | 1 Assassingt                                                              |

De toutes les parties de la statistique criminelle, la plus importante peut-être est celle qui a pour objet de faire connaître les motifs des crimes, du moins autant qu'ils ressortent de l'instruction et des débats; malheureusement c'est en même temps une de celles qui offrent le plus de difficultés, et qui, jusqu'à présent, ont été le moins étudiées. Le tableau des motifs, que nous avons dressé d'après les relevés des cinq années 1826, 27-28-29 et 1830, est sans doute incomplet, la division pourrait en être plus méthodique, et chaque article, au lieu de se réduire à une simple



énonciation, devrait former un chapitre, et présenter de nombreux développemens. Tout imparfait qu'il est, ce tableau néanmoins offre déjà des résultats dignes d'attention. Il sert en outre à fixer les idées, et à marquer le point de départ pour des recherches ultérieures. On observera d'ailleurs que les relevés n'ayant encore été faits que pour cinq années, les divers rapports numériques ne sont point ici d'une exactitude rigoureuse, mais qu'ils indiquent seulement des tendances, particulièrement pour les deux tableaux vui et ix.

Le premier tableau (vii, A.) contient les motifs des crimes d'empoisonnement, de meurtre, d'assassinat et d'incendie classés par ordre de fréquence, sans distinction de la nature des crimes. La haine, la vengeance qui paraissent en premier ordre, font commettre 26 pour 100, ou plus du quart du nombre total de ces attentats. Viennent ensuite les dissensions domestiques, les haines entre parens (0,14); puis les querelles au jeu et dans les lieux publics (0,11). Les motifs compris sous ces trois premiers articles produisent seuls plus de la moitié des crimes d'empoisonnement, de meurtre, d'assassinat et d'incendie.

Les quatre tableaux de développement (vii, B.), qui se trouvent après celui-ci, font connaître, séparément pour chacun des crimes dont nous venons de parler, la fréquence relative des motifs. On voit, dans le premier de ces tableaux, que la cause la plus commune des empoisonnemens est l'adultère (1) qui vient en premier ordre, et qui fait commettre 35 pour 100, ou plus du tiers du nombre total de ces crimes.

On trouve ensuite, sous les numéros 2 et 3, les dissensions domestiques (0,32), puis le desir de recueillir une succession ou d'éteindre une rente viagère (0,12).

Les querelles au jeu ou dans les lieux publics, les rencontres fortuites et les discussions de voisinage ne font presque jamais commettre d'empoisonnement, ils donnent lieu au meurtre, et quelquefois à l'assassinat. Ce résultat pouvait être aisément prévu.

Les douze tableaux (vII, c.) qui suivent présentent, en ordre vertical, les crimes classés, non plus d'après leur nature, mais d'après les motifs qui les ont fait commettre. Ils se rapportent aux numéros du tableau général (vII, A.).

Nous n'avons point parlé dans ces tableaux d'un petit nombre d'homicides et d'incendies commis par des enfans ou par des aliénés.

<sup>(1)</sup> On connaît l'ancien adage de droit romain : Mulier adultera, ergo venefica.



### CRIMES

# D'EMPOISONNEMENT, DE MEURTRE ET D'ASSASSINAT,

COMMIS

## PAR SUITE D'ADULTÈRE

Tableau de développement.

VIII

| 1         |                |                                                                       |                        |            | V 111.     |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|
|           |                |                                                                       | Sur 1,000.             | Sur 1,000. | Sur 1,000. |
|           | l ous époux    | Du mari adultère                                                      |                        | 39         |            |
|           | AOULTÈRES.     | De la feinme adultère                                                 | 22<br>11               | 33         | 33         |
| 23        | bes éroux      | Du mari outragé                                                       | 77<br>177<br>166<br>17 | 437        | 719        |
| LA VIE    | OUTRACÉS.      | De la femme outragée                                                  | 177<br>55<br>50        | 282        |            |
| A STA     |                | De la complice du mari                                                | 17                     | 34         |            |
| ATTENTATS | DES COMPLICES. | Du complice de la femme                                               | 110                    | 138        | 172        |
| ٩         | DES ENFANS.    | D'enfans adultérins Par la mère adultère                              | 22<br>17               | 39         | 55         |
|           |                | D'enfans légitimes                                                    | 11                     | 16         |            |
|           | DES TIERS.     | De tiers qui s'opposaient à l'adultère. { Par le complice de la femme | 16                     | 16         | 21         |
|           |                | De tiers qui favorisaient l'adultère. { l'ar le mari outragé          | 1,000                  | 1,000      | 1,000      |

Lorsque, par suite d'adultère, il est eommis un attentat contre la vie de l'un des époux, on peut supposer que souvent c'est l'époux outragé qui se venge de l'époux coupable. Cependant presque jamais il n'en est ainsi. Sur 100 attentats de ee genre, il n'y en a pas moins de 96 contre l'époux outragé, eneore faut-il observer que ce rapport s'applique à-la-sois aux deux époux. Si l'on ne considère que le mari adultère, on voit avec étonnement que jamais ses jours ne sont menacés, la faible proportion de quatre pour cent appartenant uniquement à la semme insidèle qui est moitié aussi souvent frappée par son propre compliee que par l'époux qu'elle trahit (pl. vii, e.).

Il est triste de penser que eelui à qui, dans le monde, on a fait quelquesois expier par de scandaleuses railleries des fautes qu'il n'a pas commises, soit préeisément eelui qui a le plus à eraindre pour ses jours. Les erimes dont il est l'objet forment les trois quarts de ceux qu'entraîne l'adultère. Les attentats à la vie du mari sont les plus fréquens; ils s'élèvent aux trois einquièmes du nombre total; ceux qui sont dirigés contre la femme en sont les deux cinquièmes seulement.

Les attentats contre le mari outragé se présentent dans cet ordre : ils sont commis



d'abord par le complice seul, par le complice et la femme, par la femme seule, puis par la femme et un tiers.

Plus des trois cinquièmes des attentats à la vie des femmes outragées sont commis directement par le mari adultère; un cinquième est commis par la complice du mari; un autre cinquième environ par le mari et sa complice.

Si la vie des époux adultères n'est presque jamais menacée, il n'en est pas de même de celle de leur complice, qui d'ailleurs est presque trois fois moins exposée que celle des époux outragés.

La complice du mari adultère est trois fois moins souvent victime que le complice de la femme. Ce dernier périt le plus ordinairement de la main du mari, quelquefois aussi de la main de la femme ou de celle de ses proches. Il est remarquable, en effet, que lorsque des parens se trouvent mêlés à ces sanglans débats, ils sont constamment dirigés par des motifs honorables. S'ils paraissent, c'est toujours pour mettre un terme aux désordres qui troublent la famille, et pour venger l'époux trompé. Ils frappent alors infailliblement, non pas leur parent qui trahit ses devoirs, mais bien son complice.

Après les époux et les complices, les enfans sont les premières victimes. D'abord, ceux qui sont le fruit d'un commerce adultère; ensuite ceux qui sont nés d'une union légitime. Les premiers sont tués par la mère qui veut faire disparaître la trace de sa faute, ou par le mari, pour venger son injure; les autres, objet d'aversion ou de jalousie, et dont l'héritage est convoité pour des cnfans préférés, sont frappés par l'époux adultère et par sa complice.

Ces résultats sont relatifs aux crimes commis par la masse de la population, sans distinction. Probablement ils seraient bien différens s'ils s'appliquaient seulement aux attentats commis par les habitans des grandes villes, et surtout par les classes élevées de la société.



### **CRIMES**

D'EMPOISONNEMENT, DE MEURTRE ET D'ASSASSINAT,

COMMIS

# PAR SUITE DE DÉBAUCHE, SÉDUCTION ET DE CONCUBINAGE.

Tableau de développement.

1X

|                   |                                                                                 | b                 |                                                                                                                                                                                 | S. 1,000                                       | S. 1,000 | 5.1,000 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|---------|
|                   | DB                                                                              | Des<br>hommes.    | D'hommes qui avaient séduit les parentes des acensés (filles, sœurs ou nièces). D'hommes, à la suite ou à l'occasion de scènes de débanelre                                     |                                                | 218      |         |
| TTENTATS A LA VIE | PERSONNES<br>OUTRACÉES<br>OU<br>ENGACÉES<br>DANS DES<br>RELATIONS<br>ILLICITES. | Des<br>femmes. (  | / De jeunes filles, a prés attentat à la pudent, pour prévenir la plainte                                                                                                       | 145<br>138<br>102<br>36<br>36<br>22<br>14<br>7 | 681      | 899     |
| ATTE              |                                                                                 | Des<br>parens.    | De pères de filles séduites, par leurs séducteurs.  D'eufans issus d'un commerce illicite.  De frères qui voulaient faire cesser les relations de leurs sœurs avec les accusés. | 15                                             | 44       |         |
|                   | DES TIERS.                                                                      | Des<br>étrangers, | D'hommes qui avaient averti les pères des relations de leurs filles avee les accusés. D'hommes qui avaient enlevé des filles à leurs ravisseurs                                 | 14                                             | 57       | 101     |
|                   |                                                                                 |                   | Тотацх                                                                                                                                                                          | 1,000                                          | 1,000    | 1,100   |

La débauche, la séduction et le concubinage, font commettre à-peu-près autant de crimes que l'adultère.

On a vu que, dans l'adultère, c'est la vie de l'homme qui est le plus souvent menacée. Ici c'est tout le contraire; par une sorte de compensation, plus des trois quarts des attentats sont dirigés contre la femme. Ses jours sont donc deux fois plus exposés que ceux de l'homme.

Le desir de prévenir la plainte après un attentat à la pudeur, et d'échapper ainsi au scandale et aux dangers d'un procès criminel, est le motif le plus ordinaire des attentats contre la vie des femmes; seul il ne produit à-peu-près que le quart.

Un sixième de ces crimes est commis ensuite pour se venger de concubines infidèles ou qui veulent rompre de coupables habitudes; un autre sixième, pour se débarrasser de femmes séduites ou d'amantes délaissées qui deviennent un obstacle au mariage des accusés. Triste conséquence de pareilles liaisons! Qu'elle soit constante ou infidèle, la femme séduite n'en a pas moins de dangers à redouter.

Une partie de ces attentats, un dix-septième environ, est d'une nature particulière, et se commet pour ainsi dire de complicité avec les malheureuses qui en sont les



victimes. Ils résultent d'empoisonnemens involontaires, et de manœuvres périlleuses ayant pour but de provoquer l'avortement, et de s'épargner un crime pour l'avenir.

Dans le mariage, l'infidélité de la femme ne fait commettre qu'environ le trentetroisième des attentats contre ses jours; elle en produit le sixième, ou quatre fois davantage, dans les unions illieites.

Le motif le plus ordinaire des attentats à la vie des femmes, par suite de séduction, de débauche et de concubinage, en fait commettre le quart, ainsi qu'on l'a vu plus haut; celui qui détermine principalement les attentats à la vie des hommes est plus puissant encore; il en fait commettre plus de la moitié. C'est le desir de venger des parentes séduites. Les crimes qui, comme celui-ci, ne sont point dus à un intérêt direct et personnel, sont extrêmement rares, car on en compte à peine deux sur cent, en y comprenant encore les vendette de la Corse. Une moitié de ces crimes est commise par un mouvement soudain, en défendant des tiers, l'autre l'est en général pour venger des parentes séduites, mais souvent aussi, nous devons le dire, dans le dessein de satisfaire la haine des personnes avec lesquelles les aecusés entretenaient des liaisons illicites.

Un trente-troisième à-peu-près des attentats à la vie des hommes, toujours par suite de séduction, de débauche et de concubinage, est commis dans les lieux de prostitution. C'est presque toujours là que sont frappées les prostituées lorsqu'on attente à leurs jours.

Pour compléter ce tableau des maux qu'entraîne après lui le déréglement des mœurs, à cette effrayante série d'attentats, on devrait encore ajouter environ le quatorzième des incendies dont les motifs sont connus, un grand nombre de duels, d'aliénations mentales, surtout chez les prostituées, la totalité des infanticides, puis enfin, pour la capitale, la plupart des suicides commis par les jeunes femmes.

De ces faits, on est conduit à des considérations qui sans doute n'auront point échappé au lecteur. Aujourd'hui que les eroyances sont affaiblies, les anciens principes de conduite privée, du moins ceux qui ne touchent pas directement aux intérêts matériels et pécuniaires, sont ébranlés et remis en question. Les liaisons que la morale réprouve sont vues surtout avec une extrême indulgence; le théâtre et la littérature légère, en les présentant sans cesse comme des erreurs excusables, tendent à égarer encore l'opinion, et à la rendre, s'il se peut, moins sévère. Cependant, si nous abandonnons le principe du devoir, pour celui de l'intérêt ou de l'utilité; qu'à nos yeux la moralité d'une action résulte, non de sa propre nature, mais uniquement de ses conséquences, notre conduite doit toujours rester la même. Nous sommes forcés de reconnaître qu'appréciées seulement d'après cette base nouvelle, de pareilles liaisons ne deviennent pas des délits moins graves qu'ils ne l'étaient dans la doctrine que l'on rejette comme insuffisante et fondée sur de vains préjugés. En approfondissant les rapports de l'homme en société, l'on trouvera toujours que les idées d'utilité véritable et de devoir, loin d'être jamais opposées, se confondent et sont inséparables.



### CRIMES CONTRE LES PERSONNES.

### DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE.

Les cinq régions du royaume, rangées d'après le rapport du nombre des crimes qu'elles ont vu commettre, avec leur population, se présentent dans l'ordre suivant pendant les six années comprises de 1825 à 1830.

Rapport du nombre des accusés avec la population.

|          | Années 18: | 25. |      | 1    | 826   | 5.   | 1    | 827 | •    | 1     | 828  | 3.   | 1           | 829  | ).   | 1    | 830  | ).   | Mo  | yeni | ne.   |
|----------|------------|-----|------|------|-------|------|------|-----|------|-------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|-----|------|-------|
|          | 1 acc      |     | bs.  | sur. | 1 acc |      | sur. | ace |      | sur . | acc. |      | sur.        | acc. |      | sur. | acc. |      | 11  | acc. | abit. |
|          | +Sud       | 9   | 072. | +5.  | 9     | 972. | +s.  | 11  | 830. | +s.   | 11   | 743. | +s.         | 11   | 277. | +s.  | 13   | 080. | +s. | 11   | 003.  |
| MS.      | Est        | 17  | 972. | E.   | 15    | 535. | E.   | 16  | 980. | E.    | 16   | 361. | E.          | 18   | 661. | C.   | 18   | 512. | E.  | 17   | 349.  |
| Regions. | Nord       | 17  | 983. | N.   | 19    | 995. | 0.   | 17  | 880. | N.    | 18   | 476. | N.          | 20   | 414. | E.   | 19   | 151. | N.  | 19   | 964.  |
| 2        | Ouest .    | 20  | 140. | C.   | 22    | 485. | C.   | 19  | 475. | c.    | 21   | 471. | C.          | 22   | 388. | N.   | 22   | 807. | C.  | 20   | 984.  |
|          | -Centre.   | 22  | 293. | -0.  | 24    | 168. | -N.  | 20  | 852. | -0.   | 22   | 756. | <b>—</b> 0. | 23   | 759. | -0.  | 26   | 548. | -0. | 22   | 168.  |

Suivant ce tableau, les départemens de la région du sud sont, pendant les six années, ceux où se trouvent le plus de crimes contre les personnes. Ces crimes y sont deux fois aussi nombreux que dans les départemens des régions de l'ouest et du centre qui en offrent à-peu-près autant l'une que l'autre. Les différences pour les départemens pris séparément sont bien plus fortes encore.

D'après la moyenne, on a compté chaque année, dans le département de la Corse, un accusé pour attentats contre les personnes, sur 2,199 habitans; dans le département du Lot, 1 sur 5,885; dans celui de l'Ariège, 1 sur 6,173, et, dans la France entière, 1 sur 17,085. A l'autre extrémité de l'échelle, dans les départemens de la Côte-d'Or et de l'Indre, il n'y en a eu qu'un sur 32,000 habitans; 1 sur 33,000 dans ceux de la Somme ct de Sarthe; 1 sur 35,000 dans le département des Ardennes, et ensin, 1 sur 37,000 dans celui de la Crcuse. C'est environ quinzc fois moins que dans la Corse. Dans ce dernier département, le nombre des accusés plus faible chaque année a été réduit de plus de moitié depuis 1825.

De tous les attentats contre les personnes, ceux qui sont dirigés contre les ascendans supposent le plus de perversité. Il importe donc de savoir si c'est également dans le sud qu'il s'en commet le plus. Mais comme il est probable que les causes locales qui, dans cette région, multiplient les attentats contre les personnes, y multiplient de même les attentats contre les ascendans, nous ferons le rapport des crimes contre les ascendans, non pas avec la population, mais avec la masse totale des crimes contre les personnes.

Crimes contre les ascendans.

### NOMBRE DE CRIMES CONTRE LES ASCENDANS POUR 1,000 CRIMES CONTRE LES PERSONNES.

| 1 Landes                           | 8 Marne     | 80 Aude            |
|------------------------------------|-------------|--------------------|
| 4 Aisne                            | 77 Aube     | 83 Nievre          |
| 6 Côtes-du-Nord 107<br>7 Somme 106 | 78 Loire 12 | 85 Hautes-Pyrénées |



# CRIMES CONTRE LES PERSONNES.





C'est dans les régions du sud et du centre, dans le Berry, le Limousin, l'Auvergne, la Provence, puis dans une partie du Languedoc et de la Gnyenne, que les attentats contre les ascendans sont le moins nombreux comparativement à la masse des attentats contre les personnes.

C'est dans le nord, l'est et l'ouest qu'ils sont le plus fréquens. Les départemens de la Corse, du Lot, de l'Ariège, des Pyrénées-Orientales, du Haut-Rhin et de la Lozère, les six premiers, pour les crimes contre les personnes, ne paraissent, pour les crimes contre les ascendans, que les 81°, 54°, 67°, 74°, 40° et 72°; sans doute, pour ces derniers crimes, l'ordre des départemens ne peut pas encore être déterminé avec une grande précision, mais il est néanmoins assez approximatif.

Les parties du royaume où il y a le plus de respect pour les ascendans sont en général celles où les jeunes soldats abandonnent le plus souvent leur drapeau pour reveuir dans leur famille. C'est là que se trouvent aussi le moins de naissances illégitimes et de suicides.

La comparaison de cette première carte avec les suivantes ne fait pas tonjours ressortir la cause des résultats qu'elle présente, mais elle a du moins cet avantage, qu'elle nous apprend où nons ne devons pas les chercher. Si la coïncidence de plusieurs faits n'en suppose pas toujours la liaison, cette liaison ne peut être admise là où ne se rencontre pas de coïncidence.

Nous examinerons, dans le texte de la carte de l'instruction, jusqu'à quel point est fondée l'opinion qui attribue à l'ignorance la plupart des crimes contre les personnes.

L'agglomération de la population, en adoncissant les mœurs, et en diminuant en même temps les chances d'échapper aux poursuites de la justice, rend moins fréquens, dit-on, les crimes contre les personnes. En consultant le tableau xi, on verra que cette cause, si elle existe, est du moins très bornée, car les départemens des Bouches-du-Rhône, de l'Héranlt, du Var, du Haut-Rhin et de la Moselle où se trouvent cependant des villes très populeuses voient commettre un grand nombre de crimes de cette nature. Le rapport de la population rurale à la population urbaine ne ferait pas mieux ressortir cette influence, car si les départemens de la Corse, du Lot, de l'Ariège, de l'Aveyron et de la Lozère ont une population peu compacte, la région du sud-est est cependant celle où la population urbaine est la plus forte; les deux régions de l'ouest et du centre, où elle l'est le moins, sont celles qui présentent le plus petit nombre d'attentats contre les personnes. C'est le contraire de ce qui aurait lieu, si l'opinion dont nous parlons était généralement vraie.

La loterie a été représentée à la tribune, sinon comme la cause principale de tous les crimes, du moins comme celle des vols domestiques, des coups et blessures envers les ascendans, et des empoisonnemens. Il est difficile de concevoir comment la loterie, dont nous sommes loin d'ailleurs d'approuver l'institution, produirait scule tant de forfaits. Les empoisonnemens sont beaucoup trop rares pour que leur distribution par département ne soit pas fort incertaine. Il en est à-peu-près de



même des coups et blessurcs envers les ascendans. Il ne fallait tirer aucune conséquence des relevés d'une scule année qui pouvait offrir des résultats exceptionnels. Nous savons maintenant qu'une assez grande proportion de ces crimes est commise dans des départemens où l'on met peu à la loterie, et dans d'autres où l'on n'y met pas du tout, par la raison qu'il ne s'y trouve pas de bureaux de recette. En supposant d'ailleurs que dans les départemens où l'on met le plus à la loterie, les vols domestiques, les crimes contre les ascendans et les empoisonnemens, fussent réellement plus communs que dans les antres, ce ne scrait sans donte là qu'une simple coïncidence ou la rencontre fortuite de deux effets indépendans l'un de l'autre, mais produits par une cause commune.

A chaque époque, il y a des causes générales au moyen desquelles on prétend tout expliquer, et dont on reconnaît partout les effets. C'est ainsi qu'en France, par exemple, la différence qu'on observe dans le caractère moral des peuples, dans leurs usages, dans leurs préjugés, a été successivement attribuée, toujours d'après les idées dominantes, et d'une manière exclusive, au climat, à la température, au régime alimentaire, puis enfin, dans ces derniers temps, à l'instruction élémentaire, à l'industrie, à l'action du clergé, à la jouissance des droits politiques. Aujourd'hui particulièrement, que les esprits sont vivement occupés de la discussion des affaires publiques, on est porté à ne voir dans le caractère moral des peuples, que le résultat variable des institutions. Les influences naturelles qu'on paraît à peine soupçonner, agissent pourtant avec non moins de puissance, et méritent autant de fixer l'attention.

Parmi les causes de l'inégale distribution géographique des crimes contre les personnes, il en est une que jusqu'ici l'on n'a point assez remarquée. C'est la différence d'organisation acquise ou primitive qui, malgré la régularité de nos nouvelles divisions administratives, fait encore reconnaître dans le royaume comme plusieurs nations distinctes ayant chacune son langage, ses mœnrs, ses habitudes, ses préjugés de tradition. Dans des circonstances pareilles, le Basque où le Languedocien n'agira point comme le Normand, ni le Bas-Breton comme l'habitant de l'Auvergne ou du Berry. Ces diversités de caractère, dans plusieurs de nos anciennes provinces, sont même si frappantes, qu'elles sont depuis long-temps consacrées par des proverbes populaires. Malheureusement l'histoire naturelle de l'homme, qui devrait cependant nous intéresser si vivement, est trop peu avancée pour être ici de quelque sccours. Les distinctions de type ou de race que, pour une partie de l'Europe, on n'a guère fait qu'entrevoir, nc sont établies que d'après des documens historiques, et d'une manière tout-à-fait incomplète ct superficielle. L'étude des caractères physiologiques paraît devoir conduire à des résultats plus positifs et plus satisfaisans (1); mais sans doute on scra long-temps encore avant de posséder des observations assez nombreuses pour déterminer rigoureusement chez nous une distribution géographique des races.

<sup>(1)</sup> W. F. Edwards. — Des caractères physiologiques des races humaines, considérées dans leurs rapports avec l'histoire. (Paris, 1829, in-8°.)



Outre les faits que nous avons recueillis, et dont on peut étudier la liaison avec la distribution des crimes, il en est d'autres fort importans que nous regrettons de ne pouvoir offrir à nos lecteurs. Quand même le résultat de leur examen eût été négatif, il n'eût pas été pour cela sans fruit; ear, dans des recherches de cette nature, où presque toujours les explications à priori sont erronées, ce n'est guère que par voie d'exclusion qu'il faut espérer d'arriver à la vérité.

Pour appréeier la facilité des communications, nous avons dressé la carte du développement des routes royales par lieue carrée; nous aurions desiré que les élémens d'un travail semblable eussent été publiés pour les routes départementales, les chemins eommunaux et les rivières navigables. Il serait utile de savoir si, dans une longue étendue, ces routes ne traversent pas des forêts ou des terres ineultes; de connaître, pour chaque département, la division des propriétés, l'aspect physique du pays, l'industrie principale, le genre de culture, et, par conséquent, les mœurs, les occupations ordinaires des habitans. Ces renseignemens que l'on possède, il est vrai, pour la plupart, mais qui n'ont été jusqu'à présent indiqués que d'une manière vague et incertainc, devraient être assez positifs, assez précis, pour être exprimés numériquement, et pour permettre de classer les départemens par ordre de progression, ce qui maintenant est impossible dans le plus grand nombre des eas. Nous voudrions enfin que, pour les crimes eapitaux seulement, le compte général de la justice eriminelle, si parfait d'ailleurs, distinguât à l'avenir ceux des habitans des villes, et eeux des habitans de la eampagne, et qu'en outre, il présentât les principaux relevés par arrondissement, comme pour les affaires correctionnelles. Ce serait un des meilleurs moyens de remonter à la eause locale des erimes, et de rendre la surveillance plus active là où elle devient plus souvent nécessaire.

Peut-être s'étonnera-t-on de nous voir demander sans cesse de nouveaux renseignemens et des développemens plus étendus. On pense assez généralement, que lorsque le eadre d'une statistique est une fois arrêté, il ne reste qu'à le remplir périodiquement sans rien chercher de plus. C'est se tromper gravement. La statistique, ainsi considérée, serait d'une utilité bien restreinte: sans doute elle doit toujours continuer de recueillir, sous la même forme, les faits qu'elle a présentés d'abord, afin d'en montrer le développement successif; mais elle doit, en outre, ne pas négliger les faits accessoires ou secondaires qui peuvent être liés aux premiers. Il est rare qu'un seul tableau donne la solution complète d'une question. Le plus souvent cette question paraissait simple, on découvre qu'elle est composée. En continuant d'étendre les recherches à mesure qu'elle se divise, on parvient à en saisir tous les élémens, à l'embrasser sous toutes ses faces; si, au contraire, on s'arrête au premier résultat partiel, il faut suppléer, par des hypothèses, à la connaissance des faits qui restent inconnus, et l'on s'engage alors dans une série interminable d'erreurs.



### CRIMES CONTRE LES PROPRIÉTÉS.

Les cinq régions du royaume, rangées d'après le rapport de leur population avec le nombre des crimes contre les propriétés qu'elles ont vu commettre, se présentent dans l'ordre suivant :

Rapport annuel des accusés avec la population.

|          | Années 1825.              | 1826.      | 1827.                | 1828.      | 1829.      | 1830.      | Moyenne.          |
|----------|---------------------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|-------------------|
|          | 1 accusé<br>sur habitans. | s acc.     | 3 sec.<br>sur habit. | 1 acc.     | ı acc.     | s ace      | 1 acc.            |
| Rectors. | +Nord 4 226.              | +N. 4 181. | +N.4238.             | +N. 3 681. | +N. 3 561. | +N. 3 773. | +N. 3 924.        |
|          | Est 6 194.                | E. 7 089.  | E. 6 896.            | E. 6 637.  | O. 7 362.  | C. 7 463.  | E. 6 949.         |
|          | Sud 7 912.                | O. 7 472.  | O. 7 324.            | S. 7 313.  | S. 7 369.  | E. 7 686.  | O. 7 534.         |
|          | Ouest . 7 992.            | S. 8 423.  | S. 8 558.            | O. 7 354.  | E. 7 403.  | O. 7 745.  | S. 7 945.         |
|          | -Centre. 8 382.           | —С. 8 703. | -C. 9 792.           | -C. 8 148, | -C. 7 626. | -S. 8 279. | <b>—С.</b> 8 285. |

Le maximum se trouve eonstamment dans la région du nord qui, pour les crimes contre les personnes, ne venait qu'en troisième ordre; et, sauf une exception pour l'année 1830, dont les résultats ont pu être altérés par les causes que nous avons indiquées plus haut (page 17), le minimum tombe toujours dans la région du centre où les attentats contre les propriétés sont, en général, une fois plus rares que dans celle du nord.

Après le département de la Seine qui compte un accusé sur 1368 habitans, ou douze fois plus que les départemens de la Haute-Loire et de la Creuse, e'est dans une partie de la Normandie, puis dans les départemens de Seine-et-Oise, d'Eure-et-Loir et du Pas-de-Calais qu'il y en a le plus. Par une heureuse compensation, les parties du royaume qui offrent le plus d'attentats contre les personnes, n'en présentent que fort peu contre les propriétés. Il faut cependant excepter l'Alsace et les départemens de la Corse, de Seine-et-Oise, de la Moselle et de la Lozère, qui paraissent encore ici aux premiers rangs, comme sur la carte précédente.

Proportionnellement à la population, les crimes contre les propriétés sont ordinairement plus communs dans les villes populeuses que dans eelles où les habitans sont pen nombreux. On a cru pouvoir conclure de là que leur principale cause était l'agglomération de la population. On a beaucoup trop généralisé, car des départemens où se trouvent des cités du premier ordre, Nantes, Bordeaux, Nîmes, Toulouse, Montpellier, Marseille, voient commettre moins de crimes de cette nature, que les départemens du nord dont les principales villes sont: Troyes, Châlons, Arras, Evreux et Chartres. On a sans doute attribué à l'agglomération de la population l'influence duc à des faits très divers, qui souvent se rencontrent avec elle sans y être pour cela liés nécessairement. Comme ils se développent simultanément, il est difficile de distinguer, dans le résultat commun, ce qui est propre à chacun d'eux.

La richesse, représentée à-la-fois par la quotité de la contribution personnelle et mobilière (x1, A) et par le revenu territorial, se rencontre plus souvent que l'agglomération de la population avec les attentats contre les propriétés, dont elle paraît ainsi une cause indirecte. Nous observerons eependant que le maximum de la richesse établie par



## CRIMES CONTRE LES PROPRIÈTÉS.



. w. Land morrie



la combinaison de ces deux élémens tombe, il est vrai, dans les départemens du nord où se trouve aussi le plus d'attentats contre les propriétés, et son minimum dans celle du centre où ces attentats sont le plus rares; mais que, d'un autre côté, dans les ud, sa moyenne est presque aussi élevée que dans le nord, suivant la direction d'une courbe qui, commençant au département de la Charente, traverse une partie de la Guyenne, du Languedoc et de la Provence. Si, dans le nord, c'est la richesse qui produit indirectement les crimes contre les propriétés, pourquoi n'en est-il plus de même dans le sud?

De ce que les départemens les plus pauvres sont ceux où l'on commet le moins de crimes coutre les propriétés, il serait peu rigoureux de conclure que la misère n'est pas la cause principale de ces crimes. Pour justifier cette dernière opinion, que d'ailleurs nous sommes loin de rejeter, il faudrait des prenves plus directes. En effet, il est possible que les départemens où il y a le moins de richesse, ne soient cependant pas ceux où l'on compte le plus d'indigens, et que les départemens où se trouvent les fortunes les plus considérables, soient précisément ceux où la misère est en même temps la plus profonde pour une certaine partie de la population.

La question de l'influence de la richesse ou de la misère sur la moralité, présente plus de difficulté qu'on ne le soupçonnerait au premier abord. Pour l'étudier, il serait indispensable d'établir, dans elaque département, le nombre proportionnel des indigens et des mendians. Quelques documens ont été publiés, il est vrai, sur ce sujet, mais il n'ont aucun caractère authentique, et ne paraissent pas mériter assez de confiance pour que nous en donnions ici l'analyse.

Le tableau xII (B) offre, pour chaque département, d'après l'excellent compte rendu de l'administration des finances publié en 1830, par M. de Chabrol, le développement du commerce et de l'industrie, représenté par le rapport des patentables à la population. Sur la carte II, nous avons indiqué par le signe p les départemens où ce rapport est le plus élevé, et par le signe p ceux où il l'est le moins. Les premiers sont presque tous au-dessus de la moyenne des crimes contre les propriétés; sauf la Corse, les autres se trouvent beaucoup au-dessous. Nous pourrions, il est vrai, signaler de nouveau des exceptions: pour une partie de la Bretagne, par exemple, où il y a le moins d'industrie et où les vols cependant sont très communs; ensuite, pour les départemens des Ardennes, de la Meuse et de la Côte-d'Or où l'on trouve au contraire peu de crimes contre les propriétés, avec une industrie très active. Mais nous devons nous arrêter aux résultats généraux.

Cette apparente liaison des crimes contre les propriétés, avec le développément du commerce et de l'industrie, mérite d'être étudiée avec soin, car la France n'est pas le seul pays où elle ait été remarquée. (1)

<sup>(1)</sup> Whilst commerce has increased one half, crime has nearly quadrupled. — Statistical illustrations of the british empire (London, 1827, in-8°. Préface). — Girard, Rapp. à l'acad. des sciences, sur un mémoire de M. de Morogues, initulé: De l'utilité des machines, de leurs inconvéniens, etc., page 17 (Paris, 1832, in-4°).



Dans la capitale et ses environs, de même que dans les grandes villes manufacturières et les ports de mer, une forte proportion des crimes contre les propriétés est commise par des voleurs de profession (1), dont le nombre, pour tout le royaume, ne s'élève pas, dit-on, à moins de 30 à 40,000 individus des deux sexes. Parmi eux se trouvent beaucoup de jeunes gens qui, dans nos maisons de correction, se sont préparés librement à l'exercice de leur infâme métier. Quant aux forçats, objet d'effroi pour la société, rarement, à l'expiration de leur peine, ils se rendent coupables de crimes aussi atroces qu'on l'imagine dans le monde. Comme ils connaissent parfaitement les lois pénales, ils évitent avec soin de commettre les actions qui pourraient les conduire à l'échafaud, et leurs attentats ne sont plus alors dirigés contre les personnes, mais contre les propriétés. Ils entrent au bagne assassins ou meurtriers, ils en sortent voleurs et faussaires.

Ce serait lei le lieu d'examiner une opinion que nons ne saurions partager, bien qu'elle se trouve dans des écrits d'ailleurs dignes d'estime. Nous ne terminerons pas sans en dire quelques mots.

Les attentats contre les personnes sont, dit-on, les plus graves de tons. Assurément, ils sont les plus graves pour celui qui en est la victime, mais le sont-ils également pour celui qui s'en rend coupable? Supposent-ils plus de corruption, de perversité, que les attentats contre les propriétés? Nons ne le pensons pas. Les coups et blessures, l'homicide, le meurtre même, quand ils n'ont pas pour but de faciliter le vol, sont dus le plus souvent à l'entraînement d'une passion violente qui peut laisser des remords, à un accès de jalousie, à un transport de colère, au desir de repousser une provocation ou de venger une injure. Dans des circonstances particulières, ces crimes peuvent même avoir pour principe un sentiment d'honneur, mal compris il est vrai, mais que savent excuser nos préjugés.

Les attentats contre les propriétés, au contraire, longuement prémédités et renouvelés sans cesse, prouvent une affligeante persévérance dans le mal, et ne supposent pas moins de dépravation que de lâcheté; jamais ils n'excitent aucune sympathie. L'escroe, le faussaire, le banqueroutier frauduleux de nos départemens septentrionaux qui, avec des formes polies et une instruction variée, consomme froidement la ruine de vingt familles dont il a surpris la confiance, est à nos yeux plus vil, plus immoral que l'habitant illettré de nos provinces du midi qui, dans une rixe, frappe son adversaire ou lui donne la mort.

<sup>(1)</sup> Cette observation s'applique bien mieux encore à la ville de Londres où les voleurs, plus nombreux et plus habiles que chez nous, forment une espèce de corporation, de société régulièrement organisée.—Minutes of evidence before the select committee on secondary punishments (London, septemb. 1831, page 103).—Report from the select committee on criminal committements and convictions (London, july 1828, page 5).—Minutes of evidence taken before select committee on secondary punishments (London, june 1832, page 64).



ASTUP LINOY INT







#### INSTRUCTION.

L'ignorance est, dit-on, la principale cause des crimes, et pour rendre les hommes meilleurs et plus heureux, il suffit de leur donner de l'instruction. Cette opinion a été soutenue devant les chambres et dans la société royale des prisons; elle est généralement adoptée en France. Depuis la publication du compte de l'administration de la justice criminelle, on l'a reproduite avec tant d'assurance et sous des formes si variées, qu'elle est devenue aujourd'hui une vérité vulgaire, un lieu commun qui ne demande plus de preuves.

Sur quoi s'est-on fondé particulièrement pour établir cette opinion? sur cette observation, que les départemens où l'instruction est le moins répandue sont ceux où il se commet le plus de crimes. En est-il ainsi? voilà toute la question. Pour la résoudre, il faut déterminer exactement, pendant un certain nombre d'années, la distribution de l'instruction et celle des crimes dans les diverses parties du royaume : nous croyons y être parvenu.

La différence qui existe, sous le rapport de l'instruction, entre ce qu'on a depuis appelé la France obscure et la France éclairée, a été remarquée pour la première fois en 1823, par M. Malte-Brun, comme un fait digne de l'attention la plus sérieuse (1). Le nombre des élèves du sexe masculin admis dans les écoles était le seul élément qu'on possédât alors, et dont cet auteur ait fait usage; c'est aussi le seul qu'on ait considéré dans les recherches qui plus tard ont été publiées sur le même sujet.

Il était extrêmement probable qu'en général, dans chaque département, le nombre des écoliers devait représenter à-peu-près l'état de l'instruction de la masse des habitans. On pouvait craindre cependant que les relevés, adressés au ministère, n'eussent pas été faits partout avec la même exactitude, et l'on ignorait, en outre, combien d'enfans étaient instruits dans leur famille, ou par des maîtres non autorisés.

Nous avons maintenant un moyen plus sûr d'arriver à la solution du problème. Depuis la levée de la classe de 1827, le ministre de la guerre soumet les jeunes gens appelés à faire partie de l'armée, à un examen qui fait reconnaître, au moment du tirage, le nombre de ceux qui savent lire et écrire. C'est d'après les renseignemens recueillis sur ce sujet pendant trois années, que nous avons dressé, pour les divers départemens, la carte comparative de l'instruction. Elle mérite d'autant plus de consiance, qu'elle embrasse, pour la même époque, des hommes de toutes les classes de la société sans distinction, et que les rapports n'y sont point calculés avec la population totale, souvent mal connue, mais avec le nombre des jeunes gens inscrits sur les tableaux de recensement.

<sup>(1)</sup> En rendant compte dans le Journal des Débats du 21 juillet 1823, de la Statistique du royaume de Portugal et d'Algarve, par M. A. Balbi, nous remarquerons que c'est dans cet ouvrage du savant géographe vénitien, que se trouvent les premiers documens qui aient été publiés sur la statistique de l'instruction publique en France.



Ce qui frappe d'abord, lorsqu'on jette les yeux sur la carte de l'instruction, e'est la teinte claire presque uniformément répandue sur les trente départemens du nord-est, qui se trouvent au-dessus d'une ligne droite que l'on tirerait du département de la Manche à celui de l'Ain. Les départemens de la Meuse, du Doubs, du Jura, de la Haute-Marne et du Haut-Rhin, compris dans cette série, présentent les proportions les plus favorables. Parmi 100 jeunes gens inscrits sur les tableaux de recensement, on y en compte de 71 à 74, ou à-peu-près les trois quarts qui savent lire et écrire.

Ce n'est point dans les provinces du sud que se trouve, comme on le prétend, le plus d'ignorance, mais bien dans celles de l'ouest et du centre; dans le Berry, le Limousin et la Bretagne. Sur 100 jeunes gens, le département du Finistère n'en offre que 15 qui sachent lire et écrire; celui du Morbihan, 14; ceux du Cher, de la Haute-Vienne et de l'Allier, 13; et enfin, celui de la Corrèze, 12 sculement, ou environ un huitième.

Il faut excepter dans l'oucst, les départemens des Deux-Sèvres, de la Charente-Inférieure, de la Charente, de la Gironde et des Basses-Pyrénées, qui se trouvent au-dessus de la moyenne du royaume. Dans le département de la Corse, que l'on croit fort en arrière sous le rapport de l'instruction, la moitié des jeunes gens (0,49) savent lire et écrire. Il y a soixante départemens qui n'ont pas atteint cette proportion.

Rapprochons maintenant cette earte de celle des crimes eontre les personnes (pl. 1): le maximum de ces crimes tombe dans la Corse, dans les provinces du sud-est et dans l'Alsace. Est-ee là qu'il y a le plus d'ignorance? Notre carte fournit la preuve du contraire. D'un autre côté, le minimum se rencontre dans les provinces de l'ouest et du centre : dira-t-on que e'est là qu'il règne le plus d'instruction? Évidemment la coïncidence dont on a parlé n'existe pas.

Nous avons prouvé plus haut que la distribution des erimes contre les personnes et contre les propriétés, quelle qu'en soit la cause, est aujourd'hui parfaitement connuc, et qu'elle se reproduit chaque année d'une manière uniforme (page 10). Ce point ayant été bien établi, l'on ne pourrait plus, ee nous semble, eontester maintenant la valeur de ces résultats qu'en prétendant que, même d'après notre travail, la distribution de l'instruction reste incertaine et accidentelle; qu'elle peut changer d'une année à l'autre, d'après les élémens qu'on emploiera, et que, par conséquent, relativement à cette coïncidence, on ne peut encore rien affirmer. Si l'ordre dans lequel sont rangés les départemens, dans le tableau précédent, n'est pas rigoureusement exact, il n'en est pas moins certain que, dès que les départemens sont réunis en groupes, les erreurs partielles se compensent, que cet ordre devient presque invariable, et qu'il est même alors déterminé par des proportions numériques peu différentes entre elles. Il suffit, pour s'en convainere, de jeter un regard sur le tableau suivant, dressé d'après des élémens très divers et recueillis pendant plusieurs années.



#### DISTRIBUTION DE L'INSTRUCTION DANS LES CINQ RÉGIONS.

| A. JEUNES GENS RECENSÉS.                                                                                                           |                                   |                          |                          | B. ACCUSÉS.                                                                                                                    |                       |                   |                   | C. ÉLÈVES.                                                        |                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| Rapport du nombre des jeunes gens sachant line et écrire , avec<br>celui des jeunes gens inscrits sur les tableaux de recensement. |                                   |                          |                          | Rapport du nombre des accusés sachant au moios lire , avec le<br>nombre total des accusés traduits devant les cours d'assises. |                       |                   |                   | Rapport du nombre des élèves du<br>sexe masculin à la population. |                       |  |
| Années 1827.                                                                                                                       |                                   | 1828.                    | 1829.                    |                                                                                                                                | Années 1828.          | 1829. 1830.       |                   | Апяёс 1829.                                                       |                       |  |
|                                                                                                                                    | Sur tooj, gens<br>. , sach, lire, | S. 200 j.<br>g. sach. l. | 5. 100 j.<br>g. sacb. l. |                                                                                                                                | Sur 100 ace-          | S. ton ac.        | S. 100 ac.        |                                                                   | 9 éleve si<br>hab     |  |
| 88.                                                                                                                                | +Est 51.<br>Nord 48.              | +E. 56.<br>N. 53.        | +E. 58.<br>N. 55.        | 10%5.                                                                                                                          | +Est 52.<br>Nord 49.  | +E. 52.<br>N. 47. | +E. 53.<br>N. 47. | NS.                                                               | + Est 14.<br>Nord 16. |  |
| Regions.                                                                                                                           | Sud 32.<br>Ouest 26.              | S. 33.<br>O. 27.         | S. 34.<br>O. 27.         | Rigio                                                                                                                          | Sud 31.<br>Centre 29. | S. 28.<br>O. 25.  | S. 30.<br>O. 24.  | REGIO                                                             | Sud 43 Ouest 45       |  |
|                                                                                                                                    | -Centre 24.                       | —С. 25.                  | —С. 25.                  |                                                                                                                                | -Ouest 25.            | -C. 23.           | —С. 23.           |                                                                   | _Centre 48            |  |

Les trois parties de ce tableau (A, B, C) étant, comme on le voit, dressées d'après des élémens différens, il est évident que les erreurs de relevé propres à l'une d'elles, sont entièrement indépendantes de celles qui pourraient affecter chacune des deux autres. Les résultats partiels se contrôlent respectivement. Or, soit que nous considérions le rapport des élèves à la population, celui des accusés instruits avec le nombre total des accusés, ou, ce qui est préférable, le rapport du nombre des jeunes gens sachant lire et écrire avec celui des jeunes gens inscrits sur les tableaux de recensement, nous trouvons toujours la même distribution de l'instruction dans les cinq régions du royaume.

Ces régions, classées d'après l'instruction de leurs habitans, se suivent chaque année dans le même ordre vertical: + est, nord, sud, ouest, — centre. L'ouest, il est vrai, paraît une fois sur sept immédiatement après le centre, au lieu de venir auparavant; mais il faut observer que le chiffre de ces deux régions étant à-peu-près semblable, elles peuvent alterner sans que l'ordre soit, pour cela, réellement interverti.

Dans les trois tableaux, toujours la région de l'est présente au moins deux fois autant d'instruction que celle du centre. Elle en offre même trois fois autant dans le tableau du rapport des élèves à la population. (c.)

Les résultats généraux de la carte de l'instruction sont donc pleinement confirmés, et il est démontré que les départemens où il y a le plus d'ignorance ne sont pas, comme on l'affirme tous les jours, ceux où il se commet le plus de crimes contre les personnes (1). Il serait inutile de parler ici des attentats contre les propriétés, puisqu'ils out lieu principalement dans les départemens où il y a le plus d'instruction. Il est reconnu depuis long-temps, qu'on ne doit plus les attribuer à l'ignorance ainsi qu'on le faisait d'abord.

<sup>(1)</sup> Ces résultats confirment ceux que présentait déjà la Statistique comparée de l'état de l'instruction et du nombre des crimes, que nous avons publiée en 1829 avec M. A. Balbi; seulement ils méritent plus de confiance, parce qu'ils embrassent une plus longue période, et surlout parce que la distribution de l'instruction est maintenant établie d'apprès de meilleurs élémens.



Les changemens que le temps peut apporter dans cette distribution de l'instruction sont peu sensibles, parce que le nombre des élèves augmentant partout à-la-fois, bien que dans des proportions inégales, les diverses parties du royaume conservent toujours entre elles à-peu-près le même ordre. En voici la preuve :

D'après les tableaux annexés au projet de loi sur l'instruction primaire, présenté l'année dernière à la chambre des pairs, en 1817, il y a quinze ans, le maximum de l'instruction était, comme aujourd'hui, dans le nord-est, dans l'arrondissement des académies universitaires de Metz, Strasbourg, Besançon, Douai et Dijon, où les élèves étaient, avec les habitans, dans le rapport de un sur 14, 14, 15, 16 et 17. Le minimum tombait aussi dans l'ouest et le centre, dans l'arrondissement des académies de Lyon, Bourges, Clermont, Grenoble, Rennes, où l'on ne comptait qu'un élève sur 113, 126, 190, 158 et 567 habitans.

Cette proportion en 1827, dix ans plus tard, s'était augmentée sans que l'ordre eût sensiblement changé. Le maximum se rencontrait eneore dans les académies de Besançou, Metz, Amiens, Strasbourg et Dijon, où le rapport des élèves était de un sur 11, 11, 12, 12 et 15; le minimum dans celles d'Angers, Limoges, Orléans, Rennes et Clermont où ce rapport n'était plus que de un sur 74, 92, 128, 150 et 159 habitans. Ces académies se suivent donc toujours à-peu-près dans le même ordre, mais avec des proportions de plus en plus favorables.

En attribuant au défaut d'instruction la plupart des crimes contre les personnes commis dans le sud, il fallait, pour être conséquent, admettre en même temps que les individus qui s'en rendent coupables sont plus ignorans que ceux qui portent seulement atteinte aux propriétés. C'est aussi ce dont on n'a pas douté. Maintenant que le compte de la justice a fait connaître depuis trois ans l'état de l'instruction des accusés, remarque-t-on qu'il y ait en effet plus d'ignorance parmi les individus poursuivis pour des crimes contre les personnes que parmi les autres? Bien loin de là, car c'est précisément le contraire.

Daus les attentats contre les propriétés, 38 accusés sur 100 ont reçu quelque instruction: il y en a 42 dans les attentats contre les personnes. Il est en outre un fait que nous ne pouvons taire; c'est que, parmi ces derniers crimes, cenx qui supposent le plus de dépravation, de perversité, paraissent en général être commis de préférence par des accusés instruits. Ainsi, les coups et blessures envers des étrangers donnent la proportion de 43 accusés instruits sur 100; les coups et blessures envers des ascendans, 0,44; les attentats à la pudeur sur des adultes, 0,45; sur des enfans, 0,47; le meurtre, 0,47; l'assassinat, 0,49; enfin, l'empoisonnement aussi 0,49, ou deux fois plus que le vol sur un chemin public.

Nous examinerons un dernier argument qui se trouve dans la plupart des écrits sur l'instruction populaire, et que l'on croit sans réplique. Ce qui prouve que l'ignorance est la principale cause des crimes, c'est, dit-on, qu'à diverses époques, en Angleterre ou chez nous, on a reconnu que la moitié ou les deux tiers des prisonniers ne savaient



pas lire (1). Qu'est-ee qu'on en pouvait conclure? Absolument rien, sinon que la chose était ainsi. Pour que ce fait fût devenu de quelque importance, il cût fallu prouver que la masse de la population, d'où sortaient ces prisonniers, était plus instruite, et c'est ce qu'on ignorait. Quand les trois quarts des prisonniers ne sauraient ni lire ni écrire, si, dans la masse de la population, les quatre einquièmes des habitans du même sexe et du même âge, étaient entièrement illettrés, les prisonniers se trouveraient alors proportionnellement les plus instruits, et l'ignorance ne pourrait plus être regardée comme la cause de leurs crimes.

Depuis que ce travail a été présenté à l'Aeadémie des sciences (2), on eroit avoir trouvé une meilleure preuve de l'influence de l'instruction sur la diminution du nombre des crimes. — «Cette influence, assure-t-on, sera évidente si l'on parvient à démontrer que les jeunes criminels deviennent plus rares à mesure que l'instruction se répand davantage. Or, le nombre des aceusés, âgés de moins de seize ans, qui était de 143 en 1828, n'était plus, en 1830, que de 114; an lieu de 1,278 accusés, âgés de seize à vingt-et-un ans, que l'on comptait en 1828, il n'y en avait plus que 1,161 en 1830. Cette progression a toujours été décroissante depuis qu'on a commencé à la noter.»

Sans examiner d'abord si le principe qu'on vient de poser ne serait pas eontestable, nous nous bornerons, pour toute réponse, à donner le nombre des jeunes accusés pendant les cinq années comprises de 1826 à 1830 inclusivement. Nous ferons observer seulement que le nombre des crimes poursuivis ayant un peu diminué en 1830, par les causes que nous avons indiquées, il n'est pas étonnant que le nombre des accusés de tout âge se soit aussi trouvé moins élevé que pendant l'année préeédente.

#### Crimes contre les personnes et contre les propriétés.

| Années                                                     | 1826  | 1827  | 1828  | 1829  | 1830  |
|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                            |       |       |       |       |       |
| Nombre des accusés ágés De moins de 16 ans. De 16 à 21 ans | 124   | 136   | 143   | 107   | 114   |
| De 16 à 21 ans                                             | 1,101 | 1,022 | 1,278 | 1,126 | 1,161 |

Maintenant il est facile de juger si le nombre des jeunes eriminels offre, comme on l'a dit, une progression toujours décroissante.

On nous reprochera peut-être de renverser des théories depuis long-temps eonsaerées par les autorités les plus respectables : nous répondrons qu'ici nous ne faisons

<sup>(1)</sup> Les enquêtes faites par ordre du parlement Britannique, nous apprennent qu'en Angleterre l'instruction est au contraire assez généralement répandue parmi les prisonniers. Ceux de Londres, particulièrement, savent pour la plupart lire et écrire, mais il paraît qu'ils n'en sont pas moins, sur tout le reste, de la plus grossière ignorance. Most of them can read and write, but they are excessively ignorant, their reading and writing gives them no sort of knowledge. It is the same as if they could not read or write as to any useful knowledge. (Minutes of evidence before select committee on secondary punishments.—London, septemb. 1831, page 104).

<sup>(2)</sup> Scance du 2 juillet 1832.



point de doctrine; nous exposons ce qui est, sans prétendre l'expliquer. Nous sommes persuadé d'ailleurs que toute erreur, en définitive, ne saurait être que funeste, et que, pour être utile à la science et aux hommes, il faut faire passer l'autorité des faits avant celle des noms, et ne jamais sacrifier à des eonsidérations secondaires aucune vérité.

Si nos recherehes ne devaient pas se borner à la France, nous pourrions ajouter que ces résultats, si peu prévus, s'accordent avec ceux qu'ont obtenus, pour les pays les plus éclairés, des hommes pleins de savoir et de bonne foi. En Angleterre, en Allemagne, aux Etats-Unis, où l'on célébrait il y a peu d'années eneore, l'heureuse influence des lumières et de l'industrie sur le perfectionnement moral, on reconnaît déjà qu'il ne suffit pas de fonder des écoles pour prévenir la démoralisation, et qu'il faut chereher un autre remède au mal qui travaille la société. (1)

(1) The seventh Report of the committee of the society for the improvement of prison discipline, (Appendix, p. 108.) Report of the select committee of the House of Commons, appointed to inquire into the cause of the increase in the number of criminals committements and convictions in England and Wales (June 1827).

London medical Repository, new series (t. 111, page 337).

Brongham .- Speech in the House of Commons (June 1820).

John Miller .- Inquiry into the present state of the statute of criminal law of England (London 1832, page 231).

First annual Report of the board of managers of the prison discipline society (Boston, etc., page 83).

Statistical illustrations of the British empire compiled by the order of the London Statistical Society (page 9, London, 1827; 1 vol. in-8°).

Quételet. — Recherches sur le penchant au crime, pages 44 et 78. (Mém. de l'Acad. de Bruxelles, t. v11, 1831.)

A. de Candolle. — De la statistique criminelle. (Bibliothèque universelle de Genève, Janvier 1831.)

Ran .- Göttingische gelehrte Anzeigen ( 1828, t. 1, page 58 ).

Infind .- Borlefungen über bie Wefangniftunde, ze (Berlin 1830, in.8°).

Bellweger.— Nene Berhandlungen ber Schweizerischen gemeinnünigen Gesellschaft über Erzichungswesen, Gewerbsteiß und Armenpflege (Zürich 1827, t. 111, page 257).

Deux magistrats de la cour royale de Paris, MM. G. de Beaumont et A. de Tocqueville, qui vienneut de parcourir les États-Unis de l'Amérique du nord, où ils ont recucilli un nombre considérable de documens sur les applications du système pénitentiaire et sur la statistique criminelle, out bieu voulu nous communiquer la note suivante, extraite de l'ouvrage très remarquable dont ils préparent maintenant la publication.

- « Quelques personnes aux États-Unis pensent que les lumières de l'instruction, si répandue dans les états du nord, tendeut à la diminution des crimes.
- « Daus l'état de New-York, sur une population de deux millions d'habitans, cinq cent cinquante mille enfans sont instruits dans les écoles, et l'état seul dépense pour cet objet, près de six millions de francs chaque année. Il semble qu'une population éclairée, à laquelle il ne manque aucun des débouchés que peuvent offrir l'agriculture, le commerce et l'industrie manufacturière, doivent commettre moins de crincs que celle qui possède ces derniers avantages sans avoir les mêmes lumières pour les exploiter; néanmoins nous ne pensons pas qu'on doive attribuer à l'instruction cette diminution des crimes dans le nord, car dans le Connecticut où elle est encore plus répandue que dans l'état de New-York, on voit les crimes augmenter avec une extrême rapidité; et si l'on ne peut reprocher aux lumières cet accroissement prodigieux, on est du moins forcé de reconnaître qu'elles n'ont pas la puissance de l'empêcher.
- « L'instruction, alors même qu'on ne la sépare point des croyances religieuses, fait naître une foule de besoins nouveaux qui, s'ils ne sont pas satisfaits, poussent aux crimes ceux qui les éprouvent. Elle multiplie les rapports sociaux : elle est l'âme du commerce et de l'industrie; elle crée ainsi, entre les individus, mille occasions de fraude et de mauvaise foi qui n'existent point au sein d'une population ignorante et grossière. Il est donc dans sa nature



On sera pent-être tenté de conclure de ce qui précède que la culture de l'intelligence, loin d'affaiblir les penchans crimingles tend plutôt à les fortifier. Ce serait sans doute une nouvelle erreur.

L'instruction est un instrument dont on peut faire bon ou mauvais usage. Celle qu'on va pniser dans nos écoles élémentaires, et qui consiste seulement à savoir, d'une manière assez imparfaite, lire, écrire et caleuler, ne peut suppléer au défaut d'éducation (1), et ne semble pas devoir exercer une grande influence sur la moralité. Nous pensons qu'elle ne rend ni plus dépravé ni meilleur. Nous aurions peine à comprendre comment il suffirait de former un homme à certaines opérations presque matérielles, pour lui donner aussitôt des mœurs régulières et développer en lui des sentimens d'honneur et de probité.

Du reste, nous sommes loin de prétendre pour cela que ces connaissances soient inutiles, et nous applaudissons sincèrement au zèle des hommes honorables, qui, depuis quinze ans s'efforcent de les répandre parmi nous. Si elles n'offrent pas autant d'avantages qu'on le supposait d'abord, elles détruisent du moins des préjugés absurdes ou nuisibles, elles donnent quelques habitudes d'ordre, elles permettent de se livrer à des travaux moins pénibles, et peuvent ainsi contribuer à rendre plus douce la condition des classes laborieuses.

d'augmenter plutôt que de diminuer le nombre des crimes. Ce point paraît du reste aujourd'hui assez généralement reconnu : car en Europe, il a été observé que les crimes sont en progression dans la plupart des pays où l'instruction est très répandue. Du reste, nous dirons à cette occasion notre opinion tout entière sur l'influence de l'instruction. Ses avantages nous paraissent infiniment supérieurs à ses inconvéniens. Elle développe toutes les intelligences et soutient toutes les industries. Elle protège ainsi la force morale et le bien-être matériel des peuples. Les passions qu'elle excite, funestes à la société quand rien ne les contente, deviennent fécondes en avantages lorsqu'elles peuvent atteindre le but qu'elles poursuivent. Ainsi, l'instruction répand, il est vrai, parmi les hommes quelques semences de corruption; mais c'est elle aussi qui rend les peuples plus riches et plus forts. Chez une nation entourée de voisins éclairés, elle est non-seulement un bienfait, mais encore une nécessité politique.

G. DE BEAUMONT ET A. DE TOCQUEVILLE, Du Système Pénitentiaire (Ire Partie, Chap. III).

(1) La distinction entre l'instruction et l'éducation, qui semble par fois être méconnue, a souvent été rappelée par quelques-uns de nos meilleurs publicistes, entre autres par MM. Degérando et Royer Collard. Voici comment ce dernier s'exprimait à ce sujet, dans un discours prononcé en 1817. « Sans l'éducation, l'instruction ne serait qu'un « instrument de ruine.... Les mœurs naissent de l'éducation, l'éducation seule les crée et les perpétue, parce que « seule els enseigne véritablement le devoir en le réduisant en pratique. »

Il n'entre pas dans notre plan de chercher quels scraient les moyens de joindre l'éducation morale à l'instruction, nous dirons cependant, sans nous exagérer l'influence des livres, qu'il scrait nécessaire d'encourager, par des récompenses nationales, la composition de bons ouvrages pour l'instruction populaire, et surtout celle d'ouvrages utiles aux mœurs.



#### ENFANS NATURELS. (1)

D'après le mouvement de la population du royaume, pendant les douze années comprises de 1817 à 1828, et dont les relevés ont été publiés par le bureau des longitudes, le nombre moyen annuel des naissances illégitimes est de 67,876, dont 34,708 du sexe masculin, et 33,168 du sexe féminin.

Quand il naît un enfant illégitime, il en naît 13, 3, ou plus de 13 légitimes.

Le rapport du nombre des enfans légitimes du sexe féminin à ceux du sexe masculin, est comme celui de 15 à 16; mais il n'est plus que comme celui de 20 à 21 pour les naissances illégitimes, c'est-à-dire que, lorsqu'il naît vingt filles illégitimes, il naît vingt-et-un garçons. La quantité dont cette fraction s'écarte du rapport général in n'est pas assez petite, et les nombres observés sont trop grands pour qu'on puisse attribuer cette différence au hasard, et, quelque singulier que cela paraisse, on est fondé à croire qu'il existe, à l'égard des enfans naturels, une cause quelconque qui diminue la prépondérance des naissances des garçons sur celles des filles. Cette influence se fait même sentir sur les naissances annuelles, ainsi qu'on peut s'en assurer en calculant, pour chacune des dix années comprises de 1817 à 1826, le rapport des naissances des deux sexes. (2)

Le département de la Seine, qui entre pour environ un trente-deuxième dans la population du royaume, produit le sixième des naissances illégitimes. Leur nombre s'y élève à 11,000 chaque année.

Ces naissances ne sont, avec les naissances légitimes, que dans le rapport de une sur 2,66 pour tout le département; elles sont, pour la ville de Paris seule, dans celui de une sur 1,77. On y compte, par conséquent, une naissance illégitime, sur un peu moins de deux naissances légitimes.

Cette proportion, qu'accroissent, il est vrai, quelques départemens de l'intérieur, ferait supposer que, dans la capitale, plus d'un tiers de la population indigène se compose de bâtards. S'il y en a beaucoup moins, c'est que la plupart de ces enfans vont périr dans l'hospice qui les recueille à leur entrée dans la vie. D'après les recherches de M. le docteur Villermé, pour la période de 1817 à 1821, presque les trois einquièmes (0,58) des enfans illégitimes sont abandonnés par leurs mères, et la mortalité parmi eux s'élève à 67 pour 100, avant qu'ils n'aient atteint leur deuxième année (3); de sorte que, de trois enfans consiés à la charité publique, dès la fin de la première année, il

<sup>(1)</sup> Les proportions que présente la carte ci-contre, pour chaque département, ont été calculées par M. Villermé, d'après les relevés publiés par le burcau des longitudes pour les cinq années 1817-1821 (Bulletin universel des sciences de M. de Férussac, VI° section, janvier 1826.)

<sup>(2)</sup> Poisson. - Mein. de l'Acad. des sciences. Paris, 1830 (t. IX, page 241).

<sup>(3)</sup> Villermé. — Des tois de la population, ou rapports de la médecine et de l'économie politique. — Il Partie. Mortalité; Enfans abandonnés (Inédit).









and the Security Billion of the Security Security Security The President of the Spirit of Company (2009) .



n'en existe plus qu'un. A Pétersbourg, à Vienne, à Dublin, à Florence, à Madrid, la mortalité n'est pas moins effrayante; aussi, M. Malthus a-t-il observé que, pour arrêter la population, un homme indifférent d'ailleurs sur le choix des moyens, n'aurait rien de mieux à faire que de multiplier les maisons d'enfans trouvés, où les enfans seraient reçus sans distinction ni limites (1). Ces établissemens, dont les dépenses deviennent chaque année plus onéreuses, paraissent avoir pour effet inévitable d'augmenter chez nons le nombre des naissances illégitimes, comme la charité légale accroît indéfiniment celui des pauvres en Angleterre.

On a vn que les trois cinquièmes des enfans naturels sont abandonnés, et qu'ils menrent, pour la plupart, dans leur première année. Que deviennent ceux qui survivent? Quelle est leur conduite dans le monde où ils se trouvent sans guide et sans appui? Une statistique générale des prisons nous l'apprendrait sans doute, mais l'administration qui seule en possède les élémens n'a rich publié sur ce sujet. Relativement aux filles illégitimes, des recherches récentes ont constaté que, dans les grandes villes, elles sont, en général, vouées à la prostitution. A Paris, sur sept prostituées, il s'en trouve au moins une qui est fille naturelle, et l'on doit remarquer d'ailleurs que cette proportion, conclue de près de 4,000 observations, ne concerne que les filles dont on a pu recueillir les actes de naissance. Elle serait assurément beaucoup plus forte, si elle comprenait le nombre considérable de celles sur lesquelles il n'a pas été possible d'obtenir de renseignemens authentiques, et dont, par conséquent, l'origine est restée incertaine. On sait ensuite quelle cst, dans la capitale, la destinée dc ccs filles : abruties par les mauvais traitemens, la débauche, l'ivrognerie, la misère, impliquées dans des affaires de rixe, de vol et d'escroquerie, jetées tour-à-tour de la prison à l'hôpital, quand elles ne succombent pas de bonne heure à de honteuses infirmités, elles vont terminer leur triste existence dans les hospices ou dans les maisons d'aliénés. (2)

(1) Malthus.—Essay on the principle of population, or a view of its past and present effects on human happiness. (London, 1807, 2 vol. in-8°.—Book III, chap. III, page 367).

Cette opinion du célèbre économiste anglais, sur l'influence pernicieuse des maisons d'enfans trouvés, est encore généralement repoussée parmi nous. Elle est partagée, cependant, par un homme dont les travaux font autorité en cette matière, par M. de Gouroff, recteur de l'université de Pétersbourg, qui a parcouru l'Europe afin de recueillir les élémens de ses recherches sur les enfans illégitimes et les enfans trouvés. Son ouvrage, composé de trois volumes in-8°, et accompagné d'un grand nombre de tableaux statistiques, sera publié prochainement à Paris.

(2) Ces renscignemens nous ont été communiqués par M. le docteur Parent Duchâtelet, qui, depuis plusieurs années, s'occupe de recueillir les élémens d'une Statistique de la prostitution dans la ville de Paris. Ces nouvelles recherches favorisées par l'administration municipale, et faites avec le soin et l'exactitude qui distinguent tous les travaux de M. Parent, présenteront des résultats également intéressans pour la médecine, l'hygiène publique et la philosophie morale.

La distribution de la prostitution dans les différentes parties du royaume, serait intéressante à comparer avec celle des naissances illégitimes et de certains crimes contre les personnes, mais on ne possède encore aucun moyen de l'établir. Nous indiquerons seulement, d'après les relevés de M. Parent, le nombre de prostituées venues à Paris-



Les départemens du Rhône, de la Seine-Inférieure, du Nord, du Calvados; sont, après le département de la Seine, ceux qui, proportionnellement à leur population, offrent le plus de naissances illégitimes. Les départemens de la Vienne, des Côtes-du-Nord, de l'Ille-et-Vilaine, de l'Ardèche et de la Vendée sont eeux qui en présentent le moins. Dans les einq premiers, on compte un enfant illégitime sur 3, 5, 7 et 8 enfans légitimes: dans les einq autres, il n'y en a qu'un sur 35, 36, 40, 42 et 62.

L'agglomération de la population tend à multiplier, dit-on, les naissances illégitimes. Cette opinion semble fondée, si l'on s'arrête aux départemens qui viennent les premiers sur cette earte, mais on ne tarde pas à reconnaître, en portant plus loin l'examen, que les faits ne la justifient pas tonjours.

En effet, il y a, proportionnellement à la population, beancoup plus d'enfans illégitimes dans les départemens dont les principales villes sont: Le Mans (19,000 habitans), Bayonne (13,000), Châlons (12,000), Blois (11,000), Tarbes (8,000), Vesoul (5,000), que dans eeux où se trouvent les villes de Rennes et d'Angers (29,000 habitans), de Clermont, de Toulon, de Saint-Étienne (30,000), de Montpellier (35,000), de Nîmes (39,000), de Toulouse (53,000) et de Nantes (71,000).

de divers départemens, durant les quinze années comprises de 1816 à 1831. Nous observerons que probablement les nombres ci-dessous présentent souvent des erreurs en moins, par suite d'omissions dans les inscriptions pendant les premières années.

NOMBRE DES PROSTITUÉES VENUES A PARIS, DES DEVERS DÉPARTEMENS.

| +.   | Seine 4          | ,7742 | 12 Côte-d'Or 204    | 76 Landes       | 3 |
|------|------------------|-------|---------------------|-----------------|---|
| - 2  | ! Seine-et-Oise  | 874   | 13 Calvados 194     | 77 Tarn 3       | 3 |
| 3    | Seine-Inférieure | 545   | 14 Eure 179         | 78 Basses-Alpes | 2 |
| 4    | Seiue-et-Marne   | 456   | 15 Eure-et-Loir 178 | 79 Vaucluse     | 2 |
| ā    | Oise             | 338   | 16 Hante-Marne 178  | 80 Aveyron      | 1 |
| - 6  | Aisne            | 327   |                     | 8t Hautes-Alpes | ı |
| 7    | Nord             | 309   | 71 Gard 5           | 82 Aude         | 1 |
|      | Somme            | 302   | 72 Vendée           | 83 Gorse        | 1 |
|      | Loiret           | 262   | 73 Arriége 3        | 84 Gers         | 1 |
| 10   | Marne            | 260   | 74 Corrèze 3        | 85 Lot          | l |
| . 11 | Aube             | 207   | 75 Dordogne 3       | -86 Lozère      |   |

Il est remarquable que le plus grand nombre de prostituées ne vient pas, comme il serait naturel de le supposer, des départemens qui sont le plus près de Paris, mais qu'il est fourni surtout par eeux du nord-est et du nord-ouest, par les anciennes provinces de la Normandie, de la Picardie, de la Champagne, de l'Alsace et de la Bourgogne. De sorte que le maximum, au lieu de former un rayon autour de la capitale, s'étend assez régulièrement de chaque côté, en embrassant presque toute l'étendue qui se trouve au nord d'une ligne que l'on tirerait du département de la Manche à celui du Jura. Au sud de cette ligne, les nombres s'affaiblissent assez promptement, et bientôt l'éloignement de la capitale commence à se faire sentir. Alors on reconnaît, plus distinctement que dans le nord, l'influence des villes qui ont avec Paris le plus de relations commerciales. En effet, les départemens de cette grande division du sud qui fournissent le plus de prostituées, sont ceux où se trouvent les villes de Nantes, Bordeaux, Montpellier, Nimes et Marseille.

· Quelques départemens de l'intérieur, et entre autres ceux du Puy-de-Dôme, de l'Allier, du Cantal et de la Creuse, offrent iei, comme dans la carte des ensans naturels, des proportions peu savorables. Ce résultat, auquel peut-être on ne s'attend pas, s'explique, ce nous semble, par l'émigration annuelle que fait, sur la capitale, une partie de la population de ces départemens.



Dans les six premiers départemens, les enfans illégitumes sont, avec les enfans légitimes, dans la proportion de un sur 10, 11, 12 et 13; dans les huit autres, ils ne sont avec eux que dans eelle de un sur 14, 15, 18 et même sur 21, 28 et 29.

L'influence attribuée aux ports de mer ne paraît pas non plus très marquée, ear si les naissances illégitimes sont communes dans les départemens des Bouches-du-Rhône, de la Seine-Inférieure et de la Gironde, où elles peuvent encore être dues à des causes différentes de celle-là, elles sont très rares dans les départemens où se trouvent cependant les ports de Rochefort, de la Rochelle, de Lorient, de Saint-Malo et de Brest, départemens qui tous s'élèvent de beaucoup au-dessus de la moyenne, et où les enfans naturels ne sont, avec les enfans légitimes, que dans le rapport de un sur 23, 31, 40 et 28.

Du reste, pour résoudre ees questions et la plupart de eelles qui se rattachent au même sujet, il serait indispensable d'avoir le nombre des naissances illégitimes dans les villes et dans les eampagnes, comme on l'a depuis long-temps pour la Suède et la Prusse. Il serait done à desirer que l'administration, au lieu de se borner à donner tous les ans les relevés des naissances et des décès dans chaque département, publiât, et avec les développemens nécessaires, l'état général du mouvement de la population.

Les départemens de la Vienne, de la Corse, d'Indre-et-Loire, des Deux-Sèvres, de l'Aveyron et de la Haute-Vienne sont eeux où il se commet le plus d'infanticides; ces crimes y sont chaque aunée, avec les habitans, dans la proportion de un sur 84,000, 85,000, 96,000, 108,000, 110,000 et 127,000. Les départemens du Pas-de-Calais, de la Gironde, du Nord et du Cantal n'en présentent qu'un sur plus d'un million d'habitans; et enfin les trois départemens des Pyrénées-Orientales, des Ardennes et de l'Oise n'en ont pas vu constater un seul en cinq années.

Les départemens où il y a le plus de naissances illégitimes sont, en général, eeux où il se commet le moins d'infanticides, et réciproquement eeux où les infanticides sont les plus nombreux, sont assez souvent ceux où il se rencontre le moins de naissances illégitimes. Les départemens de la Seine, du Rhône, de la Seine-Inférieure, du Nord, du Calvados et des Bouches-du-Rhône, les premiers sur la carte des enfans illégitimes, ne viennent, sur celle des infanticides, que les 67°, 33°, 61°, 81°, 56°, 74° (x1, E.). Au contraire, ceux de l'Ain, de la Vienne, des Côtes-du-Nord, de l'Ille-et-Vilaine, de l'Ardèche et de la Vendée, les derniers sur la carte des enfans illégitimes, paraissent sur celle des infanticides, les 60°, 1°, 69°, 31°, 47°, 44°; par conséquent bien plus près de la moyenne qui se trouve ici précisément au n° 43. Il semblerait donc qu'à l'exception des maisons d'enfans trouvés, répandues également dans tout le royaume, les causes qui tendent à multiplier les naissances illégitimes, contribueraient en même temps à rendre l'infanticide moins fréquent.



## DONATIONS ET LEGS.

Les eitoyens ont en France la faeulté de disposer, sous certaines conditions, de tout ou de partie de leur fortune en favenr des établissemens religieux ou de bienfaisance. Le relevé de ces dispositions, fait d'après les ordonnances royales d'autorisation insérées au bulletin des lois, complète le tableau de notre situation morale qu'il présente sous un nouvel aspect.

On a publié souvent l'état des sommes données annuellement aux hospiees, aux communes et au elergé, en argent, en rentes et en immeubles. Ces recherches, où les libéralités sont considérées comme formant une sorte de budget accessoire, se rapportent surtout à des questions de finances; les nôtres ont plus spécialement pour objet les questions morales. Elles montrent comment se pratique, dans chaque partie du royaume, et dans diverses conditions de la vie civile, la bienfaisance publique; elles peuvent conduire à des rapprochemens intéressans, et éclairer sur la réforme de quelques points de notre législation. Il est impossible, en effet, de modifier les lois qui règlent la faculté de disposer, si l'on ignore la manière dont elle s'exerce, et plus encore, si l'opinion à cet égard est non-seulement fausse, mais qu'elle admette comme vrai, précisément le contraire de ce qui a lieu.

Nous faisons connaître la fréquence des dispositions à titre gratuit indépendamment de toute valeur. Le relevé des sommes eût plutôt prouvé la richesse que l'esprit de bienfaisance, puisqu'un seul legs considérable peut élever un département au-dessus d'un autre où les legs sont néanmoins beaucoup plus nombreux. Il est d'ailleurs impossible de savoir à combien s'élèvent annuellement ces libéralités, ear il en est qui manquent d'évaluation, tandis que d'autres en ont une évidemment trop faible. En nous bornant ainsi, nous ne regardons eependant pas eneore nos résultats comme d'une grande exactitude, parce que souvent les ordonnances d'autorisation ne contiennent que des renseignemens incomplets. On en voit qui n'indiquent ni le sexe, ni le nombre des donateurs, ni même la nature des actes qui renferment leur volonté; d'autres n'apprennent point dans quel département se tronve une commune en faveur de laquelle on dispose. Nous avons donc été obligé de faire souvent des omissions, mais elles n'altèrent pas les rapports partieuliers, bien qu'elles affaiblissent le total général. Le lecteur devra done l'augmenter d'une quantité quelconque, asin de le rendre plus approximatif, et tenir compte en même temps des dons au-dessous de 300 franes pour lesquels l'autorisation royale n'est pas nécessaire, et des dons secrets qui échappent à la loi.



\* HALF YORK

ASTOR, LANGY APT



# DONATIONS AUX PAUVRES.





#### DONATIONS AUX PAUVRES.

Les dispositions par donation et par testament en faveur des pauvres, des hospices et en général des établissemens publics de bienfaisance, les écoles exceptées, forment plus de la moitié, ou 52 pour 100, du nombre total de ces dispositions.

Plus des trois cinquièmes, ou 61 sur 100, sont faites par des hommes, deuxcinquièmes seulement le sont par des femmes, ce rapport qui est le même pour deux périodes de 1815 à 1820 et de 1820 à 1825, ne s'écarte que d'un centième de celui qu'a trouvé M.B. de Châteauneuf, pour les vingt-deux années comprises de 1802 à 1824. (1)

Sur seize personnes qui donnent aux pauvres, une seule garde l'anonyme : il n'y en a qu'une sur quarante-neuf, ou deux fois moins parmi celles qui donnent au clergé.

Si nous considérons ensuite la nature des actes, nous voyons que les pauvres reçoivent par testament, près du double de ce qu'ils reçoivent par donation entre-vifs.

Cette distinction découvre dans les dispositions faites par les femmes, des résultats singuliers et qu'il paraît difficile d'expliquer. Par donation, les femmes donnent aux pauvres plus que les filles, et celles-ci plus que les veuves; par testament, au contraire, les veuves donnent plus que les filles, et les filles plus que les femmes. C'est précisément en ordre inverse. Ces dispositions se distribuent de la manière suivante :

| Dispositions par donation. | Dispositions par testament. |
|----------------------------|-----------------------------|
| Sur 100.                   | Sur 100                     |
| +Par des femmes 38         | —Par des femmes 25          |
| Par des filles 33          | Par des filles 36           |
| —Par des veuves            | +Par des veuves 39          |
| TOTAL 100                  | Тотац 100                   |

Afin de nous assurer si cette opposition n'était pas accidentelle, nous avons partagé les relevés en deux séries successives de cinq années. Chacune d'elle a reproduit exactement le même résultat qui ne saurait être alors attribué qu'à une cause régulière.

Si l'on tire une ligne droite, du département de la Côtc-d'Or à celui de l'Ariège, la plupart des dons aux pauvres se trouvent au sud-est de cette ligne, dans les départemens formés de la Provence, du Languedoc, de la Bourgogne et du Dauphiné, leur minimum est dans les provinces de l'ouest et du centre. Dans le département de Vaucluse, on a compté en dix ans, de 1815 à 1825, une disposition en faveur des établissemens de bienfaisance, sur 1,246 habitans; dans les départemens de l'Hérault, du Rhône, de la Lozère, de la Mayenne et de la Haute-Garonne, ces dispositions ont été dans le rapport de une sur 1,680, 1,983, 2,040, 2,107 et 2286; dans les départemens du Morbihan, de la Corrèze, des Deux-Sèvres, du Finistère, du Calvados et de la Corse, elles n'ont plus été que dans le rapport de une sur 14,000, 16,000, 23,000. 27,000 et 37,000 habitans.



En rapprochant cette carte de celle qui porte le n° 1, et du tableau xu (c), on voit, qu'après avoir retranché la Corse, c'est dans les départemens où le clergé catholique est le plus répandu, et où les attentats contre les personnes sont en même temps les plus communs, que se rencontrent le plus de dispositions en faveur des pauvres.

On remarque anssi, en exceptant toutesois la Bretagne, l'Alsace, la Lorraine et la Vendée, que c'est là qu'il naît le plus d'enfans illégitimes. On pourrait encore ici reconnaître l'influence des mœurs et du caractère particulier qui distinguent sous tant d'antres rapports les habitans de nos contrées méridionales.

Les départemens où l'instruction est peu répandue donnent rarement au clergé, et plus rarement aux pauvres. On ne peut supposer que ce soit par l'effet seul d'une plus grande richesse, puisque, comme nous l'avous dit précédemment, nous ne considérons que le nombre des dispositions saus avoir égard à leur valeur.

### DONATIONS AUX ÉTABLISSEMENS RELIGIEUX.

Parmi les dispositions en faveur des établissemens religieux, nous avons compris celles qui sont faites aux fabriques, au clergé, aux communes lorsqu'il s'agit d'objets relatifs au culte, aux séminaires, et enfin aux membres des congrégations. Nous avons regardé cependant les dons aux frères de la doctrine chrétienne et aux sœurs de la charité, comme faits indirectement aux panvres et aux écoles.

Ces dispositions forment presque la moitié du nombre total des donations et des legs. On croit généralement que cette proportion est beauconp plus forte : cela vient saus doute de ce que, dans les états publiés jusqu'ici, au lieu d'opposer aux sommes reçues par les établissemens religieux, le total de celles qui l'étaient par les panvres, on a souvent présenté séparément le montant partiel des dons faits aux hospices, aux monts-de-piété ainsi qu'à diverses fondations philanthropiques.

Les hommes donnent plus que les femmes aux établissemens de bienfaisance, ils donnent aussi plus aux établissemens religieux, bien qu'on ait souvent dit le contraire. On a prétendu encore que les libéralités au clergé se faisaient surtont par testament, et que le plus souvent, elles étaient dnes à l'influence exercée sur l'esprit des monrans; qu'il fallait par couséquent, restreindre davantage la faculté de disposer de cette manière; or, ce n'est pas par testament que l'on donne le plus au clergé, mais par donation entre-vifs. Ce serait done sur les donations que devrait de préférence se porter l'attention du législateur s'il vonlait rendre plus difficiles et moins fréquentes les dispositions en faveur du clergé.

Par donation, les semmes donnent encore iei plus que les silles, et les silles plus que les venves; tandis que par testament, au contraire, les venves donnent plus que les silles, du moins pour la première série, celle de 1815 à 1820, et celles-ei plus que



les femmes. C'est donc sauf une légère différence, la même distribution que dans le tableau des dispositions en faveur des pauvres.

| Dispositions par donation. | Dispositions par testament. |
|----------------------------|-----------------------------|
| Sur 100.                   |                             |
| +Par des femmes            | —Par des femmes 24          |
| Par des filles             | Par des filles              |
| —Par des veuves 28         | +Par des veuves 3S          |
| Тотац 100                  | Тотац 100                   |

Les dons aux établissemens protestans sont trop rares pour que leur relevé présente quelque intérêt. Ils ne sont guère, avec le nombre total des dispositions, que dans le rapport de un à 150. La plupart des dispositions de ce genre, dont presque les trois quarts se font par testament et par des hommes, s'appliquent à des établissemens religieux qui sont compris, pour plus de moitié, dans le nombre total des dispositions, tandis que les pauvres ne le sont que pour un tiers environ. Il est juste de faire observer d'ailleurs que si, d'un côté, les protestans donnent moins aux pauvres que les catholiques, il arrive souvent aussi qu'en donnant à leurs co-religionnaires, ils n'oublient pas nos établissemens de bienfaisance, et que c'est parmi eux que les éeoles trouvent proportionnellement le plus de bienfaiteurs.

Une observation souvent reproduite, c'est que les départemens où il y a le plus de prêtres et le moins d'instruction, sont eeux où le clergé reçoit le plus de libéralités. L'examen des faits prouve qu'il n'en est rien; car les départemens de la Corse, de la Lozère, de l'Aveyron, des Pyrénées-Orientales, des Basses-Alpes et du Cantal, qui, dans l'ordre de ces donations, ne sont que les 84°, 42°, 23°, 77°, 37° et 60°, sont cependant les six premiers dans l'ordre de distribution du clergé catholique.

Le plus grand nombre des dispositions en faveur des établissemens religieux se trouve dans la Lorraine, la Bretague, la Normandie, l'Artois et la Champagne; le plus petit nombre dans le Berry, le Limousin, l'Auvergne, la Corse et le Dauphiné. Sauf les exceptions qu'offriraient quelques départemens de la Bretagne et du Midi, c'est donc dans la partie du royaume la plus riche, la plus éclairée, dans celle qui se distingue depuis long-temps par ses élections libérales et son industrie, que l'on compte le plus de dispositions en faveur des établissemens religieux.

Si chaque année ramène dans les dons de la bienfaisance publique et dans leurs diverses applications, une étonnante régularité, leur nombre pour cela ne reste pas stationnaire, mais il s'aceroît suivant une progression rapide. De 1815 à 1820, il n'était, pour les legs et les donations au clergé, que de 2,000; il s'est élevé pendant les années suivantes à 3,800, ou presque au double. On remarque avec peine que, pendant cette même période, les dons aux pauvres n'ont augmenté que de 45 pour cent, ou de moitié moins.



# DONATIONS AUX ÉCOLES.

Les dispositions en faveur des établissemens d'instruction publique, parmi lesquelles nous avons compté les fondations de prix, sont en France les plus rares de toutes; elles ne forment environ que la 30° partie du nombre total, tandis qu'il paraît qu'en Angleterre, où de tels seeours seraient cependant moins nécessaires, elles en forment presque le tiers. (1)

Comme le clergé, les écoles reçoivent plus par donation que par testament, et plus aussi des hommes que des femmes. De quelque manière qu'elles disposent, les filles donnent aux écoles plus que les femmes ou les veuves. Ce dernier résultat se représente, il est vrai, pour les deux périodes, mais d'un autre côté les chiffres sont trop faibles pour indiquer autre eliose qu'une tendance.

Les donateurs dont le nom reste ineonnu sont einq fois plus nombreux parmi ceux qui donnent aux éeoles que parmi eeux qui disposent en faveur du elergé. C'est dans les départemens du nord-est, où l'instruction est, comme on sait, déjà très répandue, que les donations aux écoles sont plus les fréquentes. Elles se rencontrent surtout dans la Franche-Comté, la Normandie, la Champagne, la Lorraine, la Bourgogne.

Il y a dix-sept départemens où, dans l'espace de dix années, on n'a pas eompté une seule disposition en faveur des écoles. Ce sont en général ceux où règne le moins d'instruction. Treize d'entre eux sont dans les régions de l'ouest et du centre, et, sur ce nombre, il y en a onze qui se touchent. Ainsi, même en admettant qu'il se soit glissé des inexactitudes dans les relevés, elles ne porteraient que sur quelques départemens, et n'expliqueraient point un pareil résultat.

Les départemens de la Sarthe, de Maine-et-Loire, du Rhône, de la Loire, du Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Haute-Loire, rivalisent iei avec nos provinees les plus éclairées. Peut-être la statistique, en faisant connaître, il y a peu d'années, l'état affligeant de l'instruction primaire dans ces parties du royaume, à-t-elle contribué à y multiplier les libéralités qui tendaient à l'améliorer. Espérons que cet exemple ne sera pas perdu pour les provinces de l'ouest et du centre, et que le nombre total des dispositions en faveur des écoles qui, de 1820 à 1825, s'est élevé à plus du double de ce qu'il était pendant les années précédentes, continuera de s'accroître suivant la même progression.

<sup>(1)</sup> Statistical illustrations of the British empire, London 1827, in-8°. — Charitable donations for the support of public Schools.





|     | GEENBEEN N. N. | a Sande     | 16  | lord               | the har   | 3.7  | Hant Klim       | 21, 211     | 17   | Hanto I warm         | Sec. 497  | 119  | Timeler         | . 1       |
|-----|----------------|-------------|-----|--------------------|-----------|------|-----------------|-------------|------|----------------------|-----------|------|-----------------|-----------|
| 41. |                | -m Sedatan- | 17  | Patriore Upor      | 14. 238   | 34   | Lienne          | 21, 800     | 12   | dine                 | 14 intry  | -,,  | Hante derronne  | 111.74    |
|     |                |             | 113 | Low et el her      | 14. 417   | 11.5 | Singue et Long  | 22, 164     | 21.3 | You behave .         | 24. 196   | -1   | ture .          | 61, 10    |
| 1   | Acates         | a, tres     | 14  | Furrit Low         | is, ach   | 36   | Di ame          | St. Sele    | 14   | James                | 34. 476   | 7.3  | barner l'ammier | 60, 59    |
| 2   | Seem A. Hier   | 1, 41in     | 20  | Indis et lance     | 15, 272   | 3-   | Denor Some      | 24, 333     | 10%  | lin                  | Air, ally | - 7  | lust.           | 44. 44    |
| 4   | Pro            | 1. 994      | 20  | Par de talars      | the fine  | .15  | Inter .         | 24, 114     | 16   | Landes               | Acr. 4-5  | -4   | Lendin          | 10- of    |
| 4   | Some of Harm   | - Sec.      | 22  | Me on the          | 15, 1634  | 149  | Lander          | 23, 14%     | ,7-  | Parlame              | A6. 11. 4 | +.5  | lucu            | to opin   |
| ,1  | Pomber da Chan | 8. 140      | 23  | ribs of the        | 16, 128   | 40   | Veselle         | 231 372     | .46  | Larre                | 16, 25.   | 416  | 1.001           | -1 .10    |
| 1,  | Villar         | 4, 334      | 2.4 | Hantes - Upes      | 14. 171   | 41   | Charrent        | 20, 720     | .119 | len                  | Je, ach   |      | let roche land  | - 4 10.00 |
| -   | Seem Inpisante | 9. 1123     | 2.7 | Charente Infigurar | 16 , 796  | 12   | ledepine i      | 26, 198     | lin  | Poplaries theontales | 7-18-5    | 7.55 | Comme           | , 5       |
|     | Inter          | 10 , 1501   | 26  | Elione             | 17. m.3   | 4.7  | Louis Informate | 47, 2119    | lie  | Lat A diagrams       | 24, 111   | - ,  | Lugarte Dies    | 10.14     |
| ,   | Land           | er, Bear    | 25  | · lined            | 111, 292  | 14   | Hogo nees       | 20, 14      | 112  | theet wee            | 17. 714   | Aire | tuned           | 7: 11     |
| 11  | Lam            | 1. 7/6.5    |     | Movember ill, Jan. |           | 43   | Sectle.         | 29. 280     | 100  | 11.11                | 40, legar | de   | Ladine          | 100, 100  |
| ,   |                | 12 64       | 211 | Inte then          | W. had    | 411  | Tréme           | 29. 361     | 1    | Ille of Literan      | 44. 114   | 112  | Hick            | 114 15    |
|     | 1              | 12 41777    | 29  | templan            | 19. 1124  | 1    | Herand)         | See, Stry , | 100  | tuetise              | 4" , 4110 | 11.0 | locgion         | 10, 60    |
| ,   | 1,110          | 1 . 160     | 20  | timonde            | 119, 2211 | 43   | Coloudus        | 71, 811     | de   | Larnet tomonic       | 20.34-    | 11.2 | Trum            | 120 1     |
| +   | Venne          | Burn State  | 30  | (her               | 19. 49    | 41   | Lauger          | 37, 629     | 11-  | 101                  | 40, - 17  | 100  | Hante Sycons    | 140,000   |
|     | Luce           | 4 . 41      | 12  | H. d. Tiers        | ere, Alle | ***  | Manne et lane   | 13, 3,48    |      | Indistra             | 72. 15    | 20   | Hent . Inii     | .11       |



Parmi les sujets qu'embrasse la statistique morale, le suicide est un de eeux qui ont le plus vivement attiré l'attention, et sur lesquels on a le plus disserté. Mais, jusque vers la fin du siècle dernier, par suite de l'ordre d'idées qui dirigeait les esprits, on s'est toujours borné à présenter, sur cette matière, des abstractions, des généralités philosophiques, et surtout à diseuter la question de savoir s'il est permis à l'homme de mettre fin à son existence. On ne s'est nullement occupé de rechercher les motifs qui l'y déterminent ordinairement, et bien moins encore d'apprécier jusqu'à quel point il peut être soumis à des influences extérieures ou philosophiques lorsqu'il exécute cette funeste résolution. Ici, comme dans presque tout le reste, l'observation des faits est récente, et ne date que de quelques années. Aussi, malgré les nombreux écrits publiés parmi nous sur le suicide, aujourd'hui même on ignore complètement, non pas seulement les motifs ordinaires qui, en France, portent à se donner la mort, mais encore, ee qu'il serait bien plus facile de constater, l'âge et le sexe des suicidés.

Les seuls renseignemens que l'on possède sur les suicides commis en France ne remontent pas au-delà de quatre années; ils ont été publiés dans le compte de la justice criminelle, et ne font qu'indiquer, pour chaque département, le nombre des suicides qui ont été portés à la connaissance du ministère public, et dont il a cu à vérifier les circonstances. C'est sur les relevés des années 1827, 28, 29 et 30, que nos rapports ont été calculés pour les diverses parties du royaume. Les autres résultats statistiques sont extraits de recherches inédites sur les suicides commis à Paris pendant une période de 36 ans, de 1794 à 1832. (1)

D'après les tableaux du ministère de la justice, le nombre des suieides pendant ces quatre années a été de 6,900 et de près de 1,800 chaque année.

On se tromperait gravement si l'on regardait ces nombres comme entièrement exacts; ils sont probablement beaucoup trop faibles. Les relevés adressés par les procureurs généraux, loin de comprendre tous les snicides connus, qui ne forment eux-mêmes qu'une partie des suicides commis, n'offrent que les suicides constatés judiciairement; c'est-à-dire, presque uniquement ceux qui sont suivis de mort et

<sup>(1)</sup> Voici ce que, dans nos relevés relatifs à la ville de Paris, nous avons eru devoir noter pour chaque suicidé: Sexe, âge, constitution. — Profession ou condition. — Demeure. — Lieu de naissance. — Etat civil, célibataire, veuf ou marié, avec ou sans enfans. — État de fortune, 1º richesse, 2º aisance, 3º pauvreté, 4º misère. — Instruction, 1º instruction littéraire, 2º sachant lire et écrire, 3º illettré. — État intellectuel. — Moralité, ayant subi des condamnations judiciaires, adultère, prostitution, jeu, concubinage, ivrognerie, etc. — Religion.

Lieu où a été commis le suicide, ses principales circonstances, notes de médecine légale. — Date du suicide, jour et heure. — Influences météorologiques. — Quand et comment le suicide a-t-il été connu et constaté.

Motifs connus ou présumés. — Lettres écrites par le suicidé, que contiennent-elles de plus remarquable. — Avait-il tenté précédemment de se suicider, quand et comment. — Avait-il des parens aliénés ou qui se fussent suicidés. — Objets trouvés sur le suicidé, livres, placets, billets de loterie, reconnaissances du Mont-de-piété, cartes de maisons de jeu, etc. Le cadavre a-t-il été reconnu et réclamé, quand et par qui.

Ce travail sera précédé de Rec herches historiques sur le suicide et d'une Bibliographie générale des ouvrages publiés sur le même sujet.



dont les eireonstances peuvent faire soupçonner un erime et donner lieu, par conséquent, à un commencement d'instruction.

Il est impossible de connaître le rapport des suicides constatés, ou simplement connus, avec les suicides commis; mais nous pouvons donner, du moins pour la ville de Paris, la proportion du nombre des personnes qui, en voulant terminer leurs jours, ne parviennent qu'à les abréger douloureusement, quand elles n'échouent pas entièrement dans l'exécution de leur dessein. Cette proportion varie suivant les moyens dont on fait choix pour s'ôter la vie. D'après les observations de dix années prises, an hasard, dans la période de trente-six ans dont nous avons parlé plus haut, elle s'élèverait à environ 35 pour 100 on à plus du tiers du nombre total. Si l'on considère ensuite que les intérêts et les affections de famille s'unissent pour dérober à la publicité ces sortes d'évènemens; que parmi les morts regardées comme accidentelles, et surtout pour celles qui ont lieu par chute ou submersion, il en est beaucoup de volontaires, on estimera sans doute que le nombre des suicides commis peut s'élever presque au double de celui des suicides constatés.

Sans recourir d'ailleurs à aucune évaluation approximative, si l'on se borne à recheillir avec soin les renseignemens relatifs aux suicides connus, leur nombre devient presque toujours supérieur à celui des suicides constatés par acte judiciaire. C'est ainsi qu'en rassemblant les procès-verbaux conservés aux archives de la préfecture de police, et en les collationnant avec des rapports particuliers, avec les feuilles de mortalité dressées dans les mairies et avec les registres de la Morgue, nous sommes parvenu à élever sensiblement, pour certaines années, le chiffre des relevés officiels. Il est probable que, dans les départemens, le nombre des suicides augmenterait à-peu-près suivant la même proportion, s'il s'y trouvait, comme dans la capitale, des moyens multipliés de contrôle et de vérification.

Malgré les fréquentes omissions que présentent inévitablement les relevés du ministère de la justice, le nombre total des suicides, pour tout le royaume, s'élève encore comme on l'a vu, à 1,800 chaque année. Il est donc presque aussi considérable que celui des crimes contre les personnes, et il égale au moins trois fois celui des meurtres et des assassinats rénnis. On peut tirer de là cette conséquence, que lorsqu'un homme périt en France, de mort violente, mais non cependant par snite d'accident ou d'homicide involontaire, il est, en général, deux fois plus probable qu'il aura lui-même attenté à ses jours, qu'il n'est probable que sa mort aura été le résultat d'un meurtre ou d'un assassinat.

Bien que depuis long-temps, parmi nous, le suicide ne soit plus considéré comme un crime, et que, vraisemblablement, il ne doive devenir, désormais l'objet d'aucune disposition législative, ce n'en est pas moins, pour le moraliste et l'homme d'état, un fait extrêmement grave, et assurément aussi important à étudier que les divers attentats qu'embrasse aujourd'hui la statistique criminelle. Il serait, ce nous semble, du devoir de la haute administration, de recueillir et de publier périodiquement des documens officiels, sur une sorte de maladie morale qui, chaque année régulièrement,



enlève à leur famille et à leur pays, près de deux mille individus, la plupart dans la force de l'âge.

Nous n'examinerons pas si le suicide est, comme on l'assure, plus fréquent aujourd'hui qu'il ne l'était autresois, ni s'il s'en commet en France plus que dans les autres pays. Ces deux questions, souvent décidées en sens contraires, et cependant toujours avec une égale assurance, présentent beaucoup de difficulté, et demandent à être étndiées avec soin. Nous travaillons maintenant à recueillir et à coordoner les faits qui peuvent servir à en amener la solution.

Après ces observations générales, nous considérerons le suicide particulièrement dans sa distribution géographique, et nous parlerons ensuite de quelques-unes des des causes auxquelles on l'attribue le plus souvent.

En représentant par 100 le nombre des suicides commis en France, de 1827 à 1830, on trouve successivement pour chacune des cinq régions, les proportions ci-après.

Rapport du nombre des suicides avec la population.

|          | Anz | iées 1827.           |     | 182          | 8.  | 182  | 29. | 183          | 30. | Moy     | enne.        |
|----------|-----|----------------------|-----|--------------|-----|------|-----|--------------|-----|---------|--------------|
|          |     | Sur<br>100 suicides. |     | St<br>100 su |     | - St |     | Su<br>100 tu |     | S-100 M | ur<br>nicid. |
|          | 14  | Nord                 | 51  | +N.          | 48  | +N.  | 54  | +N.          | 51  | - +N.   | 0,51         |
| NS.      | 1   | Sud                  | 14  | S.           | 15  | S.   | 12  | 0.           | 12  | 0.      | 0,13         |
| REGIONS. |     | Est                  | 17  | E.           | 16  | E.   | 15  | E.           | 16  | E.      | 0,16         |
| RE       |     | Ouest                | 11  | o.           | 11  | О.   | 11  | C.           | 11  | C.      | 0,11         |
|          | ( _ | -Centre              | 9   | —С.          | 10  | —С.  | 8   | —S.          | 10  | —s.     | 0, 9         |
|          |     | _                    | _   |              | _   |      |     |              |     |         |              |
|          |     | TOTAUK.              | 100 |              | 100 |      | 100 |              | 100 |         | 1 00         |
|          |     | -                    |     |              |     |      | _   |              |     |         |              |

Durant ces quatre années, le nombre proportionnel des suicides commis dans chaque région, n'a pas varié de plus de trois centièmes au-dessus de la moyenne; dans la région du centre, il n'a pas varié de plus d'un centième; et cnfin, dans celle de l'ouest, la plus grande différence observée d'une année à l'autre, ne s'est même pas élevée à un centième.

La distribution des suicides n'est donc pas moins régulière que celle des diverses espèces de crimes contre les personnes ou contre les propriétés.

Si nous établissons maintenant le rapport avec la population, les cinq régions, classées d'après le nombre des suicides qu'elles ont vu commettre, se présentent dans l'ordre suivant:

Rapport du nombre des suicides avec la population.

|          | Années 1827.               | 1828.       | 1829.                 | 1830.        | Moyenne.    |
|----------|----------------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|
|          | 3 suicide<br>sur habitans. | a suic.     | 1 auie.<br>sur habit. | a suic.      | a mic.      |
|          | +Nord 11 257.              | +N. 10 376. | +N. 8 470.            | +N. 9 742.   | +N. 9 853.  |
| N. 50    | Est 24 542.                | E. 21 714.  | E. 19 667.            | E. 21 553.   | E. 21 734.  |
| REGIONS. | Centre. 29 766.            | O. 26 751.  | C. 25 935.            | . C. 27 145. | C. 27 393.  |
| 25       | Ouest . 23 060.            | S. 26 964.  | S. 32 177.            | S. 28 559.   | S. 30 499.  |
|          | -Sud 35 752.               | -C. 27 005. | -O. 32 448.           | -O. 32 150.  | -0. 30 876. |



Les deux régions du nord et de l'est paraissent constamment chaque année aux premiers rangs, celles du centre, du sud et de l'ouest, où les suicides sont en général, deux fois plus rares, ne se suivent pas avec la même régularité, parce que leur chiffre est à-peu-près semblable.

Dans les départemens de la Seinc, de Scine-et-Oisc, de l'Oise, de Seine-et-Marne et des Bouches-du-Rhône, les suicides sont annuellement, avec les habitans, dans la proportion de un sur 3,500, 5,800, 6,900 et 9,400: ils ne sont plus que dans celle de un sur 98,000, 185,000, 122,000, 214,000 et 222,000 pour les départemens du Cantal, de l'Ariège, de l'Allier, de la Haute-Loire et des Hautes-Pyrénées.

Le département de la Seinc, qui, comme nous l'avons dit, entre chaque année pour un sixième dans la production des naissances illégitimes, voit commettre également le sixième du nombre total des suicides. On y en compte autant que dans trente-deux départemens du sud et du centre.

Comme un tiers environ de la population de Paris, se compose d'étrangers, il n'était pas sans intérêt de connaître la proportion des habitans des départemens qui viennent attenter à leurs jours dans cette ville. Nous en avons fait un relevé, dont les résultats se rapprochent beaucoup de ceux des tableaux précédens. L'influence du voisinage de Paris y est encore plus sensible, comme on pouvait s'y attendre.

Sur mille suicides de cette espèce, on trouve les nombres suivans pour les douze départemens qui paraissent en premier ordre, et ensuite pour chacune des cinq régions.

#### NOMBRE DES SUICIDES COMMIS A PARIS.

XI

|                                          |              | PAR DES II                         | PAR DES HABIT. DE CHACUNE DES 5 RÉGIONS. |                                      |           |                   |                    |                                                  |              |                   |
|------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| N° d'ord.<br>des sulc. en<br>Prance (s). | N°<br>d'ord. | DÉPARTEMENS.                       | Sur<br>1,000 cuie.                       | N° d'ord.<br>des suic, en<br>France. | N° d'ord. | dėpartemens.      | Sur<br>1,000 suic. | Ord. des Rég.<br>p. les suic. com.<br>en France. | DÉPARTEMENS. | Sur<br>1,000 suic |
| 2                                        | 1 2          | + Seine-et-Oise<br>Seine-et-Marne. | 109                                      | 3 23                                 | 7 8       | Oise<br>Côte-d'Or | 29<br>29           | +N.<br>E.                                        | +Nord        | 504<br>210        |
| 11                                       | 3            | Somme                              | 39                                       | 22                                   | 9         | Meurthe           | 28                 | C. *                                             | Centre       | 168               |
| 12                                       | 4            | Aisne                              | 37                                       | 78                                   | 10        | Aube              | 26                 | . S.                                             | Ouest        | 65                |
| 26                                       | 5            | Rhône                              | 33                                       | 40                                   | 11        | Moselle           | 24                 | <b>0</b> .                                       | -Sud         | 52                |
| 48                                       | 6            | Calvados                           | 30                                       | 9                                    | 12        | -Loiret           | 23                 |                                                  | TOTAL        | 1,000             |

A l'exception de la transposition de la région de l'ouest, qui passe avant celle du sud, c'est le même ordre que pour les suicides commis dans l'intérieur du royaume. Le minimum tombe dans les régions du centre, de l'ouest et du sud, et celle du nord, dont le département de la Seine est cependant retranché, produit encore plus de la moitié des suicides.



L'agglomération de la population dans les grandes villes ne paraît pas contribuer à multiplier, ainsi qu'on le prétend, les morts volontaires. Elles sont plus fréquentes dans les départemens dont les principales villes sont: Langres, Meaux (7,000 habitans); Evreux (9,000); Mâcon (10,000); Blois (11,000); Auxerre, Châlons, Beauvais, Bar-le-Duc (12,000), et Chartres (13,000), que dans les départemens où se trouvent les villes de Clermont, de Saint-Etienne (30,000 habitans), Montpellier (35,000), Caen (38,000), Metz (49,000), Toulouse (53,000), Nantes (71,000) et Bordeaux (93,000).

En général, de quelque point de la France que l'on parte, le nombre des suicides s'aceroît régulièrement à mesure que l'on s'avance vers la capitale. Cette progression est surtout frappante pour les départemens que traversent les routes de Paris à Lyon, à Strasbourg, à Nantes ou à Bordeaux. On en trouve successivement en partant de cette dernière ville: dans le département de la Charente, un sur 28,000 habitans; dans celui de la Vienne, un sur 25,000; d'Indre-et-Loire, un sur 18,000; de Loir-et-Cher, un sur 14,000; du Loiret, un sur 10,000; puis ensin un sur 5,000 dans le département de Seine-et-Oise, et un sur 3,000 dans celui de la Seine.

Ces six départemens dont les teintes deviennent de plus en plus obscures, selon qu'ils se rapprochent davantage du département de la Seine, présentent successivement les numéros ci-après: 41, 34, 20, 18, 9 et 2. De Lyon à Paris, on trouve ensuite les numéros 35, 23, 8, 4 et 2. De Strasbourg à Paris, les numéros 28, 22, 14, 16, 6, 4 et 2. Ensin, de Nantes à Paris, on trouve, toujours avec la même progression, les numéros 50, 45, 19 et 2.

Ainsi, quels que soient, dans eliacun des départemens que l'on traverse, l'agglomération de la population, l'état de l'instruction, du commerce et de l'industrie, la distribution du clergé catholique, ou celles des divers attentats contre les personnes et contre les propriétés, on voit le nombre des suicides augmenter régulièrement et dans toutes les directions, à mesure que l'on s'approche de sa capitale; parmi les cartes que nous avons dressées, il n'en est aucune qui présente d'une manière plus remarquable, l'influence du voisinage de Paris.

Dans quelques départemens du sud-est, le nombre des suieides devient de même plus considérable, à mesure que l'on s'approche de Marseille. Relativement au suieide, cette ville semblerait done être à certains égards, pour la Provence et le Dauphiné, ce que la ville de Paris est pour le reste de la France.

On pourrait croire que la rudesse des mœurs, la vivacité, la violence du caractère national qui, dans nos provinces du midi, produisent tant de rixes soudaines, et font commettre un si grand nombre d'attentats contre les personnes, doivent porter souvent à se donner la mort. Ce serait une erreur. En comparant la carte des suicides avec celle des crimes contre les personnes, on reconnaîtra, sauf quelques exceptions, particulièrement pour l'Alsace et la Provence, que les départemens où l'on attente le plus souvent à la vie des autres, sont précisément ceux où l'on attente le plus rarement à la sienne propre, et réciproquement.



66 SUICIDES.

Parmi les causes qui portent l'homme à se donner la mort, on a signalé surtont la passion de la loterie. Dans le sein des chambres, on est allé même jusqu'à supposer une liaison entre le nombre des tirages et celui des suicides! Si l'ou consulte le tableau xu (6), on reconnaîtra qu'il est beaucoup de départemens où le produit moyen des mises est fort élevé, bien que les suicides y soient cependant assez rares, et réciproquement. Nous pouvons assurer qu'à Paris du moins, il y en a fort peu qui soient dus à cette cause. Nous n'en sommes pas surpris. La passion de la loterie ne produit point de ces ruines soudaines et imprévues qui poussent aux résolutions désespérées : seulement elle épuise les ressources, elle accoutume à de pénibles privations, et, après avoir affaibli le caractère, elle réduit à vivre des secours de la charité publique. Les maisons de jeu, dont les inconvéniens attirent moins l'attention, paraissent avoir sous ce rapport des effets bien plus funestes. (1)

Des relevés statistiques, faits avec critique et bonne foi, peuvent seuls éclairer sur le prineipe d'un pareil égarement de la raison (2). Ceux qui ont été publiés jusqu'ici sont insuffisans, parce que les causes les plus diverses y sont quelquefois confondues et réunies dans une mème classe. Il est assez indifférent d'apprendre, en général et sans distinction, que le désordre des mœurs, les peines domestiques, la misère, les infirmités, le dégoût de la vie conduisent au désespoir et produisent le tiers ou le quart des morts volontaires, ce qui revient presque à dire qu'il y a des causes du suicide, mais on le soupçonne aisément, sans pour cela recourir à la statistique. Ce qu'il serait utile de connaître, ce serait la fréquence, le degré d'activité de chacune de ces causes, relativement à toutes les autres. Il faudrait savoir en outre, si leur influence, une fois reconnue pour la masse des individus, ne varie pas ensuite considérablement selon l'âge, le sexe, l'instruction, la fortune, la position sociale.

- (1) Parmi les papiers des suicidés, nous avons trouvé souvent des cartes de misous de jeu.
- (2) Pour juger de la consiance que méritent la plupart des opinions publiées sur le suicide et ses motifs, il suffit le plus souvent de les rapprocher, et de voir comment elles s'accordent semble. Nous en citerons seulement quelques-unes.

Voltaire, qui vivait dans l'opulence, pensait que le suicide a pour causes ordinaires l'abus des jouissances de la vie, l'ennui, la passion de l'arnour ou celle du jeu. ( Diet. philos. art. Caton.)

Montesquieu préoccupé de ses idées sur l'influence du climat et de l'organisation, attribue le suicide à un défaut d'infiltration du suc nerveux. « La machine, dit-il, dont les forces motrices se trouvent à toul moment sans action, est lasse d'elle-même; l'àme ne sent point la douleur, mais une certaine difficulté de l'existence. ( Esprit des Lois, L. IV, Ch. XII.)

Un homme dont les écrils ont joui pendant quelque temps d'un grand succès, et qui ne voyait partout que réforincs à introduire dans l'administration publique, Mercier, dans son Tableau de Paris, découvre une cause toute différente de celles-là. « Si depuis vingt-cinq ens, dit-il, on se tue tant à Paris, il n'en fant point accuser la philosophie moderne, c'est l'ouvrage du gouvernement. (Tableau de Paris.) Tom. III, page 193, Amsterd. 1782.

Si malgré leur génie, des hommes tels que Voltaire et Montesquieu n'ont pas deviné ce qui ne peut s'apprendre qu'en observant, et si, sur plusieurs points de statistique on leur reproche de graves erreurs, n'y aurait-il pas à-la-fois trop d'ignorance et de présomption à nous flatter qu'aujourd'hui nous serons plus heureux ou plus habiles, et que le travail de l'esprit pourra suppléer à l'observation.



SUICIDES. 67

C'est dans les écrits laissés par les infortunés qui attentent à leurs jours, que se trouvent ordinairement indiqués les vrais motifs de leur détermination.

L'analyse philosophique de ces écrits serait sans doute d'un grand intérêt pour les sciences morales, si elle pouvait être dégagée de toute opinion personnelle, de tout esprit de système. Nous avons pensé qu'il ne serait pas impossible de réduire à un certain nombre les idées qui s'y trouvent le plus souvent exprimées, de les représenter par des signes algorithmiques de convention, et de donner ensuite à chaeune d'elles des valeurs numériques. Cette méthode, dont l'emploi demanderait sans doute beaucoup de temps et d'attention, aurait l'avantage d'introduire encore l'observation et le calcul dans l'étude de matières où d'abord ils ne semblaient pas applicables. On parviendrait de la sorte à connaître avec précision les sentimens propres à chaque sexe, à chaque âge, à chaque époque, ceux qui s'appellent, ceux qui paraissent au contraire s'exclure; on saurait suivant quelle proportion, à mesure qu'on avance en âge, tel ou tel ordre d'idées et de sentimens se développe ou s'affaiblit. Il serait inutile d'observer que les résultats d'une pareille analyse ne présenteraient de certitude qu'antant que l'on aurait opéré sur un nombre d'écrits extrêmement considérable.

Asin de montrer comment nous concevons que se ferait cette analyse, et ce qu'elle embrasserait, nous donnerons ici, pour la ville de Paris, et d'après une centaine de lettres seulement, le tableau des sentimens, des idées, des opinions exprimés le plus souvent par les suicidés. Ce tableau ne comprend point, en général, l'aven des motifs qui seront exposés ailleurs. Les divers sentimens, qui ne sont point encore accompagnés de signes numériques, y sont classés, non d'après leur fréquence relative, mais, à-peu-près, suivant l'ordre dans lequel ils se présentent.

#### SENTIMENS EXPRIMÉS DANS LES ÉCRITS DES SUICIDÉS. (Ville de Paris.)

Qu'ils jouissent de leur raison.

Qu'on peut se délivrer de la vie quand elle devient un fardeau.

Qu'ils ne se déterminent qu'après de longues hésitations. Angoisses de leur esprit.

Que leurs idées se troublent.

Horreur que leur inspire l'action qu'ils vont commettre.

Préoccupation des souffrances qu'ils vont endurer.

Crainte de manquer de courage.

Aveu d'un crime secret.

Regret d'avoir cédé à la séduction.

Prière qu'on leur pardonne leurs fautes.

Desir d'expier une faute.

Qu'ils sont désormais inutiles sur la terre.

Dégoût de la vie.

Injures aux personnes dont ils croient avoir à seplaindre. Paroles bienveillantes aux personnes dont, etc. Prière de ne pas donner de publicité à leur suicide.

Invitation de publier leurs lettres dans les journaux. Réflexions sur la misère des destinées humaines.

Croyance au fatalisme.

Indifférence sur ce qu'on pensera de leur action.

Prière à leurs fils pour en obtenir le pardon de leur suicide,

Qu'ils meurent hommes d'honneur.

Regrets de ne pouvoir témoigner leur reconnaissance à leurs bienfaiteurs.

Tableau des espérances qu'ils voient s'évanouir.

Regrets de la vie.

'rière à leurs amis de donner des larmes à leur mémoire.

Regrets de se séparer pour toujours d'un frère, etc. Prière de cacher le genre de leur mort à leurs enfans. Sollicitude pour l'avenir de leurs enfans.



Adieux à leurs amis.

Desir de recevoir les prières de l'église. (1)

Insulte aux ministres du culte.

Croyance à une vie future.

Pensées de débauche et de libertinage.

Malérialisme.

Incertilude sur leur deslinée future.

Recommandation de leur âme à Dieu.

Confiance dans la miséricorde divine.

Instructions pour leurs funérailles.

Prière à leurs amis de conserver une bouele de cheveux, une bague, etc., en mémoire d'eux.

Desir d'être inhumé avec une bague ou un autre souvenir.

Recommandation à leurs amis sur la manière de les ensevelir.

Qu'ils appréhendent d'êlre exposés à la morgue. Réflexions sur ce que bientôt va devenir leur exdavre. Desir d'être porté directement au cimelière. Prière de les inhumer dans la lerre des pauvres.

Rien de plus arbitraire, de plus libre, en apparence, que le choix des moyens à l'aide desquels on se donne la mort. Cependant ce choix est influencé à notre insu par l'âge, le sexe, la condition sociale, et une multitude d'autres circonstances souvent très difficiles à apprécier. Il n'y a pas ici plus de hasard que pour ce qui se rapporte à la distribution des crimes ou des autres faits de statistique, et pour peu que les observations soient nombreuses, quelques élémens bien connus peuvent servir à déterminer une partie des autres. Nous allons en citer un exemple remarquable, et c'est par là que nous terminerons.

A chaque âge, l'homme fait choix de moyens particuliers pour se donner la mort. Dans la jeunesse, il a recours à la suspension, que bientôt il abandonne pour les armes à feu; à mesure que sa vigueur s'affaiblit il revient aux premiers moyens, et c'est ordinairement par la suspension que périt le vicillard qui met fin à son existence.

Les eourbes H et I de la planche VII (Résultats divers), présentent ce résultat d'une manière très sensible pour les suicides eommis dans la ville de Paris.

La hauteur de chaque eolonne des deux courbes H et I, exprime le nombre d'hommes, de l'âge indiqué à la base, qui se sont suicidés par le pistolet ou par la suspension. Les chiffres placés au-dessous font connaître, comme dans chacune des sept autres courbes de cette planche, le rapport de ces nombres avec le nombre total des observations ramené à 1,000.

La courbe formée par le sommet des colonnes de la courbe H (suicides par le pistolet) atteint son maximum à l'âge de vingt à trente ans, et décroît ensuite assez régulièrement jusqu'à la fin de la vie.

La sceonde courbe 1 (suicides par suspension) qui est presque l'inverse de la première, s'élève au contraire progressivement, et n'atteint son maximum qu'à l'âge

<sup>(1)</sup> Cette manifestation de sentimens religieux à l'instant même où l'on va commettre une action que la religion condamne comme un crime, surprendra sans doute, el paraîtra difficile à expliquer. Quoi qu'il en soit, de pareilles contradictions ne sont pas aussi rares qu'on pourrait le penser. Plusieurs suicides se signent avant de se donner la mort, d'autres se meltent à genoux el font leurs prières, enfin il en est sur lesquels on trouve des chapelets et des livres de dévotion.



SUICIDES. 69

de cinquante à soixante ans, bien qu'alors la population soit beaucoup affaiblie. Elle s'abaisse après si lentement, qu'elle indique eneore plus de suieides pour l'âge de soixante-dix à quatre-vingts ans, qu'il n'y en a pour eelui de trente à quarante.

Lorsque le nombre des observations est considérable, ces diverses proportions se reproduisent constamment.

Les résultats que présente eet ouvrage sont trop variés et se rapportent à des questions trop complexes pour qu'il soit possible de les résumer avec exactitude, et de les ramener à un petit nombre de propositions. Une des conséquences les plus générales qu'on en puisse tirer, e'est qu'ils concourent tous à prouver que la plupart des faits de l'ordre moral, considérés dans les masses, et non dans les individus, sont déterminés par des causes régulières, dont les variations sont renfermées dans d'étroites limites, et qu'ils peuvent être soumis, comme ceux de l'ordre matériel, à l'observation directe et numérique. Une autre conséquence à laquelle ils conduisent également, c'est que, dans d'importantes questions de philosophie et d'économie civile, des systèmes admis jusqu'ici sans contradiction, ne reposent le plus souvent que sur des faits inexacts, incomplets ou évidemment erronés.

Ces premiers essais mènent donc rarement à l'application immédiate, ils détruisent l'erreur bien plus qu'ils n'établissent la vérité, et leur utilité consiste moins à élever des théories qu'à répandre l'esprit de doute et d'examen. Ils sont d'ailleurs trop imparfaits pour donner une idée de l'immense développement que pourraient admettre par la suite des recherches du même ordre.

La Statistique morale (1), ayant pour objet l'homme intellectuel, elle étudie ses facultés, ses mœurs, ses sentimens, ses passions; elle embrasse ainsi à-la-fois dans son ensemble, la philosophie morale, la politique, le culte, la législation, l'histoire, la littérature et les arts. Ses progrès futurs sont liés à ceux de la statistique matérielle qui lui fournit des bases, des moyens de contrôle, et qui, nécessairement, a dû la précéder.

<sup>(1)</sup> La Statistique générale, que l'on a confondue long-temps avec la géographie, exclut les descriptions, et consiste essentiellement dans l'énumération méthodique d'élémens variables dont elle détermine la moyenne.

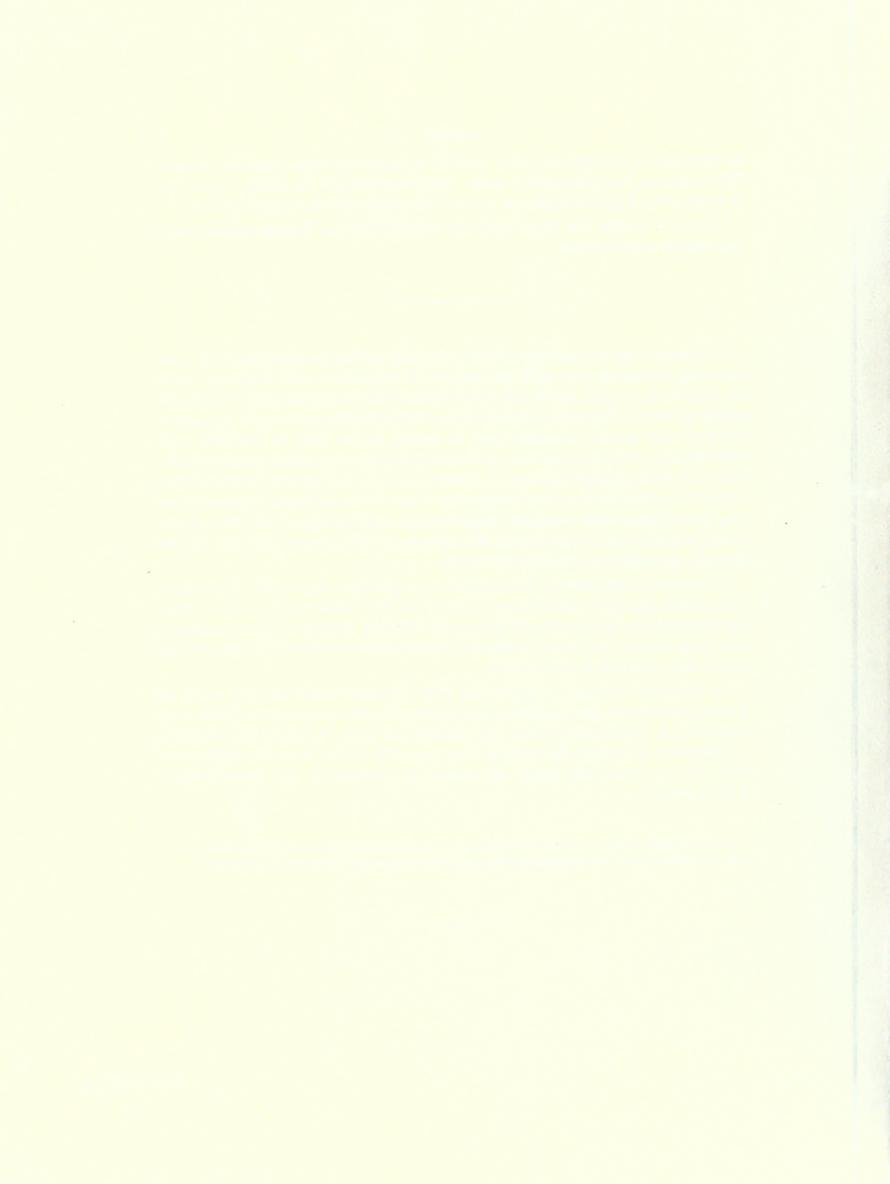

#### APPENDICE.

NUMÉRO D'ORDRE DE CHAQUE DÉPARTEMENT, POUR DIVERS RÉSULTATS DE STATISTIQUE MORALE.

| λ. |   | • |  |  |
|----|---|---|--|--|
|    | - |   |  |  |

| DEPARTEMENS (a).                                                     | Ricious. | A. Richesse. | B. Commerce et | C. Distribution<br>du cierge. | D. Crimes contre les ascendans. | E. Infanticides. | F. Bonations au clerge. | G. Lotyrie. | H. Disertion. | DÉPARTEMENS           | Regioss. | A. Richesse. | B. Commerce et industrie. | C. Distribution<br>du cierge. | D. Crimes contre<br>les ascendans. | E. Infanticides. | F. Donations an clerge. | G. Loterie. | H. Desertion. |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|-------------|---------------|-----------------------|----------|--------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------|---------------|
| 1:                                                                   | ,,       | 7.20         | 2.04           | 140                           |                                 | 00-              | 000                     | 44          | 0.50          | Loiret                | .        | 9e           | 240                       | 54°                           | 6.60                               | 22e              | 1.00                    | 170         | 600           |
|                                                                      | E.       | 731          | 58*            | 110                           | 71e                             | 60e              | 69e                     | 41.         | 55e           |                       | - 1      | -            | 240                       |                               | 440                                |                  | 16°                     |             |               |
|                                                                      | N.       | 22           | 10             | 82                            | 4                               | 82               | 36                      | 38          | 82            | Lot                   |          | 42           | 67                        | 20                            | 34                                 | 15               | 68                      | 78          | 34            |
|                                                                      | G.       | 61           | 66             | 68                            | 70                              | 42               | 76                      | 80          | 16<br>32      | -LozèreS              |          | 777          | 53                        | 49                            | $\frac{26}{72}$                    | 32<br>45         | 45                      | 52<br>86    | 5             |
| 1 1                                                                  | E.       | 76           | 49             | 5                             |                                 | 12               | 37                      | 79          |               | Maine-et-Loire        |          |              | 69                        | -                             | 19                                 | 36               | 20                      | 24          | 76            |
|                                                                      | E.       | 83           | 65             | 10                            | 22                              | 23               | 64                      |             | 35            |                       |          | 34           | 52                        | 43                            |                                    |                  |                         |             | 21            |
| -Ardeche                                                             | 3.       | 84           | 1?             | 28                            | 76                              | 47               | 67                      | 70          | 19            | Manche                |          | 32           | 73                        | 9                             | 33                                 | 70               | 3                       | 59          |               |
| Ardenucs                                                             |          | 33           | 4              | 50                            | 53                              | 85               | 49                      | 31          | 62            | Marne                 |          | 13           | 6                         | 47                            | 8                                  | 58               | 39                      | 22          | 81            |
| -Ariège                                                              |          | 72           | 60             | 39                            | 74                              | 28               | 63                      | 75          | 22            | -Marne (Haute)        |          | 25           | 7                         | 18                            | 63                                 | 55               | 4                       | 56          | 65            |
| Aulie,                                                               |          | 14           | 3              | 42                            | 77                              | 54               | 9                       | 28          | 86            | Mayenne               |          | 38           | 75                        | 40                            | 59                                 | 40               | 8                       | 61          | 58            |
| Aude.                                                                |          | 17           | 35             | 15                            | 80                              | 35               | 27                      | 50          | 63            | Mourthe               |          | 57           | 11                        | 26                            | 5                                  | 71               | 1                       | 21          | 70            |
|                                                                      | S.       | 50           | 70             | 3                             | 51                              | 5                | 23                      | 81          | 10            | Meuse                 |          | 52           | 2                         | 33                            | 17                                 | 65               | 12                      | 58          | 59            |
| + Bouches-dn-Rhône.                                                  |          | 2            | 26             | -36                           | 45                              | 74               | 55                      | 3           | 23            | Morbihan C            |          | 48           | 8 t                       | 3 t                           | 9                                  | 29               | 7                       | 32          | 69            |
|                                                                      | N.       | 10           | 48             | 7                             | 57                              | 56               | 11                      | 13          | 12            | +Moselle              |          | 53           | 19                        | 13                            | 35                                 | 9                | 2                       | 16          | 68            |
|                                                                      | G.       | 59           | 74             | 6                             | 79                              | 83               | 66                      | 82          | 1             | Nievre                |          | 44           | 33                        | 80                            | 83                                 | 20               | 80                      | 63          | 37            |
|                                                                      | 0.       | 37           | 47             | 79                            | 2                               | 7                | 81                      | 60          | 61            | +Nord                 |          | 28           | 38                        | 74                            | 14                                 | 81               | 38                      | 7           | 64            |
| Charente-Inférieure                                                  | Ο.       | 18           | 5              | 86                            | 3                               | 38               | 72                      | 35          | 74            |                       | N.       | 15           | 14                        | 60                            | 31                                 | 86               | 50                      | 43          | 57            |
| Gher                                                                 | G.       | 63           | 56             | 8.3                           | 69                              | 11               | 86                      | 44          | 51            |                       | N.       | 35           | 62                        | 21                            | 29                                 | 50               | 31                      | 57          | 25            |
| Corrèze                                                              | G,       | 74           | 80             | 46                            | 86                              | 16               | 82                      | 84          | 2             | Pas-de-Calais         |          | 45           | 39                        | 44                            | 16                                 | 79               | 10                      | 27          | 48            |
| Corse                                                                | 19       | 3            | 83             | 1                             | 81                              | 2                | 84                      | 83          | 9             | Puy-de-Dôme (         |          | δt           | 78                        | 52                            | 42                                 | 63               | 61                      | 53          | 8             |
| Côte d'Or.                                                           | Е.       | 1.6          | 12             | 37                            | 49                              | 27               | 18                      | 33          | 78            | Pyrénées (Basses). C  |          | 79           | 71                        | 38                            | 34                                 | 72               | 60                      | 34          | 7             |
| Côtes-dn-Nord                                                        | 0.       | 70           | 86             | 30                            | 6                               | 69               | 15                      | 72          | 47            | Pyrénées (Hantes). S  |          | 85           | 51                        | 17                            | 85                                 | 75               | 71                      | 76          | 20            |
| -Creuse                                                              | C.       | 78           | 82             | 7.5                           | 75                              | 24               | 7.5                     | 85          | 4             | Pyrénées-Orientales S |          | 71           | 37                        | 4                             | 67                                 | 84               | 77                      | 1.1         | 18            |
|                                                                      | Ο.       | 60           | 72             | 77                            | 64                              | 18               | 79                      | 77          | 44            | +Rhin (Bas) E         |          | 16           | 1-6                       | 64                            | 23                                 | 48               | 51                      | 5           | 53            |
| Doulis                                                               | E.       | 31           | 57             | 24                            | 38                              | 25               | 6                       | 18          | 73            | Rhin (flaut) 1        |          | 58           | 29                        | 65                            | 49                                 | 53               | 17                      | 10          | 56            |
| Prome                                                                | E.       | 66           | 41             | 12                            | 21                              | 13               | 62                      | 54          | 46            |                       | ĸ.       | 6            | 18                        | 35                            | 37                                 | 33               | 21                      | 2           | 14            |
| Enre                                                                 | N.       | 20           | 17             | 27                            | 39                              | 16               | 45                      | 47          | 27            | -Saone (Haute) I      |          | 69           | 27                        | 25                            | 25                                 | 68               | 57                      | 65          | 83            |
| Enre-et-Loir                                                         | G.       | 11           | 21             | 16                            | 18                              | 6?               | 14                      | 48          | 72            |                       | E.       | 49           | 61                        | 59                            | 111                                | 10               | 58                      | 45          | 3 t           |
| Finistère                                                            |          | 36           | 84             | 66                            | 24                              | 78               | 25                      | 36          | 77            |                       | C.       | 41           | 15                        | 41                            | 41                                 | 57               | 19                      | 49          | 7.5           |
| Gard                                                                 | S.       | 26           | 31             | 81                            | 15                              | 39               | 59                      | 20          | 40            |                       | Y.       | 1            | 9                         | 85                            | 60                                 | 67               | 53                      | 1           | 33            |
| +Garonne (Haute)                                                     | S.       | 23           | 40             | 23                            | 62                              | 59               | 13                      | 25          | 15            |                       | Ν.       | 3            | 22                        | 62                            | 28                                 | 61               | 74                      | 9           | 36            |
| Gers                                                                 | S.       | 40           | 30             | 12                            | 43                              | 14               | 32                      | 74          | 30            |                       | N.       | 4            | 13                        | 56                            | 16                                 | 73               | 26                      | 29          | 67            |
|                                                                      | O.       | 8            | 20             | 69                            | 27                              | 80               | 48                      | 4           | 13            |                       | N.       | 5            | 8                         | 4.5                           | 10                                 | 30               | 24                      | 6           | 42            |
|                                                                      | S.       | 12           | 34             | 67                            | 47                              | 51               | 28                      | 19          | 43            |                       | ο.       | 39           | 59                        | 72                            | 30                                 | 4                | 85                      | 7 t         | 84            |
|                                                                      | O.       | 55           | 77             | 19                            | 12                              | 31               | 72                      | 37          | 50            | Somme                 |          | 21           | 36                        | 48                            | 7                                  | 61               | 33                      | 30          | 80            |
| 1udre                                                                | C.       | 54           | 55             | 84                            | 82                              | 19               | 83                      | 69          | 29            |                       | S.,      | 47           | 44                        | 14                            | 13                                 | 9                | 47                      | 67          | 17            |
| ladre-et-Loire                                                       | 1        | 27           | 25             | 58                            | 48                              | 3                | 41                      | 15          | 19            | Tarn-et-Garonne   S   |          | 29           | 50                        | 29                            | 66                                 | 41               | 52                      | 64          | 39            |
| lsére                                                                | E.       | 65           | 46             | 53                            | 2.3                             | 27               | 7.3                     | 2.7         | 26            | Var                   |          | 43           | 39                        | 61                            | 55                                 | 49               | 40                      | 26          | 52            |
| Jura                                                                 | F.       | 62           | 54             | 32                            | 84                              | 66               | 43                      | 39          | 7.1           | Vancluse S            |          | 64           | 28                        | 78                            | 61                                 | 76               | 54                      | - 8         | 41            |
| -Landes                                                              |          | 81           | ,68            | 63                            | 1                               | 43               | 56                      | 73          | 28            | -Vendée               |          | 56           | 61                        | 70                            | 50                                 | 44               | 30                      | 68          | 79            |
| Loir-et-Cher                                                         |          | 19           | 23             | 57                            | 65                              | 37               | 70                      | 46          | 54            | Vieune                |          | 68           | 43                        | 71                            | 20                                 | . 1              | 4.5                     | 40          | 38            |
| Loire                                                                | C        | 24           | 79             | 34                            | 78                              | 77               | 34                      | 12          | 6             | Vienne (Haufe) (      |          | 67           | 6.1                       | 76                            | 68                                 | 6                | 78                      | 55          | 11            |
| Loire (Haute)                                                        |          | 75           | 85             | 8                             | 73                              | 17               | 65                      | 62          | 3             | Vosges I              |          | 82           | 12                        | 5 t                           | 58                                 | 34               | 5                       | 14          | 85            |
| + Loire-Inférieure                                                   | О.       | 80           | 76             | 73                            | 56                              | 52               | 29                      | 12          | 45            | Youne                 | C.       | 30           | 15                        | 55                            | 32                                 | 22               | 35                      | 51          | 66            |
| Lotre-Interfeure (0, 80, 76 ; 75 ; 56 ; 52 ; 29 ; 12 ; 45 ) 10llille |          |              |                |                               |                                 |                  |                         |             |               |                       |          |              |                           |                               |                                    |                  |                         |             |               |

A. Richesse.—Quotité ile la contribution personn. et mobil, par habitont (Proposition de lois pour la fixation des dép. et des recettes de 1821. État C et E. nº 2.—Cali nº par M. l'illet.—Ball. univ. l'é sect., janv. 1826).—Maxim. Nord et sub-invest.—Minim. Centre, Lorraine et Dampbiné?
 B. Commerce et innustrale.—Rapport du nombre des patentables avec la population. — 4830. — (Rapport au roi sur l'administration des finances, par M. de Chabrol. Tableaux et documens statistiques, etat X. (Maxim. nord-est. — Minim. centre, Bretague, suil-est. — Coincidence avec la distribution de l'instruction (Pt. 11t).
 C. Distribution nu clergé. —Rapport du numbre des prétres catholiques en activité de service, avec la population. — (Almanach officiel du clergé, 1829.) Maxim. Corse, sud-est et Normandie. — Minim. Flandre, Picardie, centre et ouest? — Coincidence avec les crimes contre les personnes, et avec les donations aux pauvres (Pt. 1 et v).
 D. Caimes contre les personnes, et avec les donations aux pauvres (Pt. 1 et v).
 Caimes contre les personnes, et avec les donations aux pauvres (Pt. 1 et v).
 Caimes contre les personnes.—Rapp. du nombre des er. contre les ascend., avec celui des er. contre les personnes.—Moyenne des 6 années 1825—1830. — (Compte géneral de l'administration de la justice eriminelle.) Maxim. Corse et centre. — Minim. Nord-est et alabisence s'haim. Centre, sud et Corse.
 Infantions de la justice eriminelle.) Maxim. Corse et centre. — Minim. Nord-est, Anvergue?
 Donations au clergé. — Rapp. du nombre des legs et des donations aux établissences relig, avec la population.—Moy. des :o années 1815—1824.—(Bull. des lois, ordonn. d'autorisation.) Maxim. Nord-est, Anjon, Bretagne et Normandie — Minim. Centre et sud-est.
 Loterie. — Rapport du produit des mises à la loterie royale, avec la population. — Moyenne des 7 années 1822—1828. — (Comptes readus par le winistre des finances.—Developpemens par dep



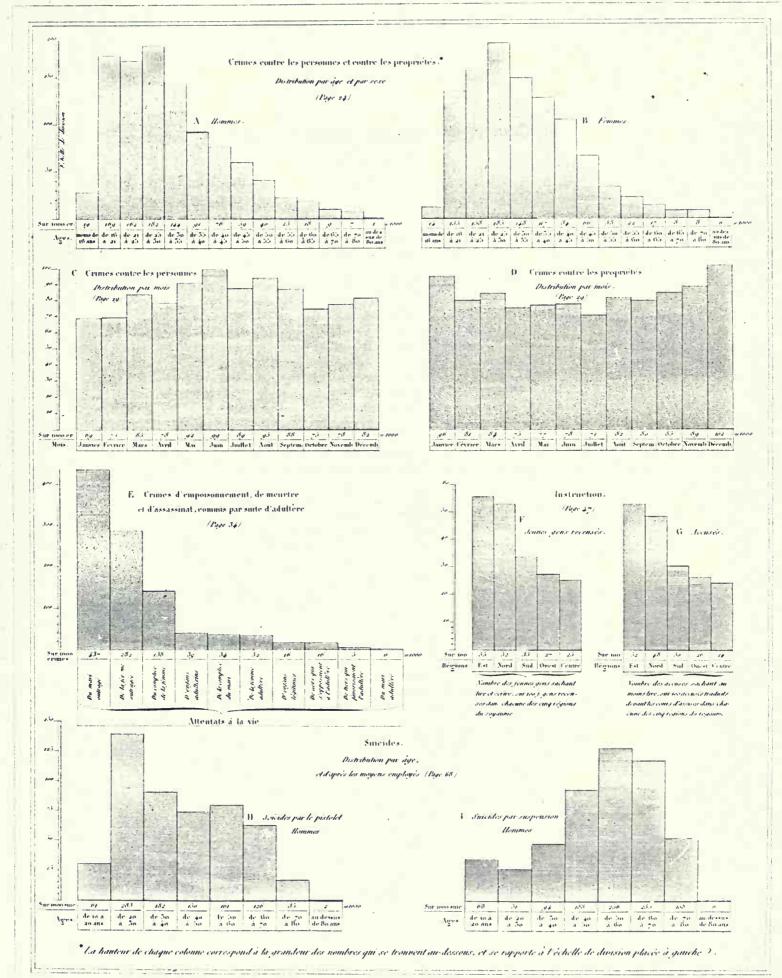



# TABLE DES MATTERES.

|                                                                      | ages. |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| RAPPORT A L'ACADÉMIE DES SCIENCES                                    | OO    |
| Introduction                                                         | 1     |
| Statistique criminelle Considérations générales                      | 5     |
| Nature et nombre des crimes commis en France chaque année, classés   |       |
| par ordre de fréquence                                               | 14    |
| Influeuce du sexe Rapport des crimes entre eax, avec distinction     |       |
| du sexe des accusés                                                  | 18    |
| Rapport du sexe des accusés pour chaque crime                        | 20    |
| Distribution des crimes aux différens âges, par série de dix anuées  | 23    |
| Crimes propres à chaque age, pour les deux périodes extrêmes         | 27    |
| Influence des saisons                                                | 29    |
| Motifs des crimes capitaux                                           | id.   |
| Ordre des motifs apparens, des crimes d'empoisonnement, de meurtre   |       |
| d'assassinat et d'incendie, classes par fréquence                    | 31    |
| Ordre des motifs apparens avec distinction des crimes                | id.   |
| Ordre des crimes d'empoisonnement, de meurtre, d'assassinat et d'in- |       |
| cendic, classés d'après leurs motifs apparens                        | 32    |
| Crimes d'empoisonnement, de meurtre et d'assassinat commis par suite |       |
| d'adultère Tableau de développement                                  | 34    |
| Crimes d'empoisonnement, de meurtre et d'assassinat commis par suite |       |
| de débauche et de concubinage Tableau de développement               | 36    |
| Crimes contre les personnes. — Distribution géographique             | 38    |
| Crimes contre les propriétés                                         | 42    |
| Instruction                                                          | 45    |
| Enfans naturels                                                      | 52    |
| Donations et legs                                                    | 56    |
| Donations aux pauvres                                                | 57    |
| Donations aux établissemens religieux                                | 58    |
| Donations aux écoles                                                 | 60    |
| Suicides                                                             | 61    |
| APPENDICE Richesse, commerce et industrie Distribution du            |       |
| clergé catholique. — Crimes contre les ascendans. — Infanticides. —  |       |
| Donations au clergé. — Loterie. — Désertion                          | 70    |
| Donations an eleige Loterie Desertion                                | 10    |



On trouve che; le même libraire :

## STATISTIQUE COMPARÉE

DE L'ETAT DE L'INSTRUCTION ET DU NOMBRE DES CRIMES

DANS LES DIVERS ARRONDISSEMENS DES COURS ROYALES ET DES ACADÉMIES UNIVERSITALIRES DE FRANCE;

PAR AD. BALBI, ET A. M. GUERRY.

PARIS, RENOUARD, 1829.

De la Fréquence du Pouls chez les aliénés,

CONSIDÉRÉE DANS SES RAPPORTS AVEC LA TEMPÉRATURE ATMOSPHÉRIQUE, LES PHASES DE LA LUNE, L'AGE, ETC.

PAR MM. LEURET ET MITIVIÉ.

I VOL. IN-8°, - PARIS, 1832, LIBRAIRIE DE CHOCHARIL

SOUS PRESSE.

### ESSAI

Sur la Statistique de l'homme physique et moral.

Lois de la population. - Fécondité. - Distribution de la population par sexes et par âges. - Vie moyenne. - Vie probable. - Tontines,

Développement physique. - Taille. - Poids. - Forces. - Statistique médicale. - Consommations.

Statistique morale. — Développement intellectuel. — Instruction. — Aptitude à l'étude des sciences, des lettres et des arts. — Aliénation. — Naissances illégitumes. — Crimes. — Suicides.

1 VOL. 1N-80.

PAR A. M. GUERRY.

### RICHERCHES STATISTIQUES

Sur les dimensions du crâne de l'homme sain, de l'aliéné et du criminel,

D'après des observations faites dans les hospices de Charenton, de Bicêtre, de la Salpétrière et dans divers établissemens publies de la capitale.

I VOL. IN-8° AVEC PLANCEES GRAVÉES.

PAR MM. LEURET, MITIVIÉ ET GUERRY.

DE LA STRUCTURE LAMELLEUSE DU CERVEAU ET DU CERVELET, 1 vol. in-4° avec planches gravées, par F. Leuret.

LES FOUS, Essai psychologique et moral, par F. Leuret.

WITHOUT GROON GLEARANGE WITH THE NEW YOUR CODES LIBRARY









PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

HV Guerry, André Michel
6966 Essai sur la statistique
G8 morale de la France
1833a

